

## COLÉOPTÈRES

DE FRANCE.

### HISTOIRE NATURELLE

DES

# COLÉOPTÈRES

DE FRANCE,

Par M. E. Mulsant,

Sous-Bibliothécaire de la ville de Lyon, Professeur d'Histoire naturelle au Lycée, Président de la Société Linnéenne, Membre de l'Académie Impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts, des Sociétés Impériale d'Agriculture, et Littéraire de la même ville, etc.

ANGUSTIPENNES.

#### PARIS.

MAGNIN, BLANCHARD ET Cie, SUCCESSEURS DE LOUIS JANET, Rue Honoré-Chevalier, 3, près la place St-Sulpice. - 1-1-25 11 12 14

5.95.76 M912 V.11

## A MONSIEUR JOHN LECONTE,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES
DE PHILADELPHIE,

CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON, ET DE LA SOCIÉTÉ
LINNÉENNE DE LA MÊME VILLE, ETC., ETC.

Monsieur.

Les relations qui existent entre nous depuis plusieurs années et que vous avez su rendre si agréables, me donnent l'espoir que vous voudrez bien accepter la dédicace de ces feuilles.

Personne assurément ne méconnaîtra l'une de mes intentions, celle de rendre hommage à des travaux qui vous ont placé au premier rang

6 hrs 42 June

HF Wickam

.42 g

9

des Entomologistes du Nouveau-Monde; veuillez y voir aussi le désir de vous remercier de vos bienveillantes communications, et celui de vous offrir un nouveau témoignage des sentiments de haute estime avec lesquels

J'ai l'honneur d'être

Votre tout dévoué serviteur

E. MULSANT.

Lyon, le 16 décembre 1858.

## TABLEAU MÉTHODIQUE

DES

## COLÉOPTÈRES ANGUSTIPENNES

DE FRANCE.

PREMIÈRE BRANCHE. CALOPAIRES.

CALOPUS, Fabricius.

Serraticornis, Linné.

DEUXIÈME BRANCHE. ŒDÉMÉRAIRES.

PREMIER RAMEAU. Nacerdates.

NACERDES, Schmidt.

Lepturoides, Thunberg.

ANONCODE, Schmidt.

Adusta, Panzer. Rufiventris, Scopoli. Ustulata, Fabricius. Fulvicollis, Scopoli. Viridipes, Schmidt. Amæna, Schmidt.

ASCLERA, Schmidt.

Sanguinicollis , Fabricius. Xanthoderes. Cœrulca , Linné.

XANTHOCHROA, Schmidt.

Carniolica, Gistl. Gracilis, Schmidt.

DRYOPS , Fabricius.

Femorata, Fabricius.

#### TABLEAU MÉTHODIQUE.

#### DEUXIÈME RAMEAU. Œdémérates.

OEDEMERA, Olivier.

Podagrariae, Linné.
Flavescens, Linné.
Subulata, Olivier.
Simplex, Linné.
Sericans, Mulsant.
Lateralis, Schmidt.
Tristis, Schmith.
Barbara, Fabricius.
Flavipes, Fabricius.
Cœrulea, Linné.
Atrata, Schmidt.
Virescens, Linné.

CHRYSANTHIA, Schmidt.

Viridissima, Linné. Viridis, Schmidt.

#### TROISIÈME RAMEAU. Sténostomates.

Stenostoma, Latreille.

Rostrata, Fabricius.

#### TRIBU

DES

#### ANGUSTIPENNES.

CARACTÈRES. Tête penchée; engagée dans le prothorax, mais rarement jusqu'aux yeux; souvent plus longue depuis le bord antérieur de ces organes jusqu'à l'extrémité des mandibules, que depuis ce bord jusqu'au prothorax; rarement prolongée en espèce de museau, mais alors hanches antérieures allongées, et les intermédiaires contiguës. Yeux situés sur les côtés de la tête, soit échancrés, soit entiers. Antennes insérées à découvert, soit dans l'échancrure des yeux ou près de cette échancrure, quand elle existe, soit au devant de ces organes; habituellement sétacées ou filiformes; rarement à peine moins grêles vers l'extrémité; généralement allongées; de onze articles distincts, parfois de douze, au moins chez l'un des sexes, ou avec le onzième article appendicé. Palpes maxillaires à dernier article de forme variable. Prothorax latéralement sans rebord; à côtés repliés en dessous; à base notablement plus étroite que celle des élytres. Hanches antérieures, allongées, contiguës ou à peu près, non séparées complètement par le prosternum. Hanches intermédiaires un peu obliques et en partie séparées par le mésosternum, chez les espèces ayant la tête courte et les yeux très échancrés; parallèles et contiguës chez les espèces ayant la tête allongée et les yeux entiers ou médiocrement échancrés. Ventre généralement de cinq arceaux apparents, paraissant rarement en avoir six. Tarses antérieurs et intermédiaires de cinq articles : les postérieurs de quatre : l'avantdernier au moins, échancré et garni en dessous d'une brosse. Ongles simples. Corps plus ou moins allongé, souvent étroit.

Les palpes labiaux, généralement comprimés, sont composés de trois articles: le premier, court: le 2°, ordinairement un peu élargi d'arrière en avant: le dernier, de forme variable suivant les genres.

L'épistome et le postépistome qui l'accompagne, sont parfois presque insensiblement liés au front, d'autres fois ils en sont séparés par une suture très-évidente, la suture frontale. Dans les Tribus précédentes, nous avons cru inutile de distinguer ces deux pièces précitées, que l'on confond ordinairement dans la nomenclature; mais, ici, elles méritent souvent d'avoir chacune leur nom particulier, car parfois la partie antérieure ou l'épistome proprement dit, est creusé d'un sillon longitudinal fournissant, pour la distinction des espèces, un bon caractère, négligé jusqu'à ce jour.

Les joues ont un développement variable. Chez nos premiers Angustipennes, ayant les yeux rapprochés de la base des mandibules, elles sont réduites à un espace assez restreint, et le plus souvent elles échancrent les yeux; chez les autres, elles ont une forme allongée, ordinairement parallèle et plus ou moins sensiblement creusée en sillon. Quelquefois elles paraissent servir à l'insertion des antennes; d'autres fois, comme chez les Sténostomes, elles restent en dehors de la base de ces organes.

Le front varie d'étendue suivant les genres et même parfois suivant les espèces ou les sexes. Ainsi chez les Calopes il est beaucoup plus restreint chez le 7 que chez la 2; ainsi, chez les Xanthochroas, sa largeur inégale sert à distinguer les espèces. Parfois il est séparé du postépistome par une suture frontale, comme chez les Nacerdes; d'autres fois, comme chez les OEdémères, il en est faiblement distinct. Souvent limité au niveau du bord antérieur des yeux, il s'allonge chez les Sténostomes, pour prolonger la tête, et contribuer à former une sorte de museau.

Les yeux, situés sur les côtés de la tête, s'étendent sur la partie inférieure de celle-ci, et empiètent parfois sur l'espace ordinaire du front. Souvent saillants et convexes, comme chez les OEdémères, ils ont parfois, comme chez les Sténostomes, une convexité beaucoup plus faible. Leurs facettes distinctes à une faible loupe, sont quelquefois grosses, comme les Calopes en offrent l'exemple. Leur configuration et leur volume varient. Parfois ils sont arrondis ou ovalaires; d'autres fois ils sont obliquement transverses. Entiers chez les OEdémérates et chez les Sténostomes, ils sont entamés chez les autres, soit légèrement, comme chez les Asclères, soit d'une manière profonde comme chez les Calopes. Chez les premiers, cette échancrure est visiblement

due aux joues; chez les seconds, elle semble produite par le front; elle offre, du reste, dans sa position des différences qui varient suivant les genres.

Les antennes fournissent des caractères faciles à utiliser. Chez la plupart, la partie de la tête ou le torulus dans lequel est recue la rotule de leur premier article, est sans saillie; parfois niême, comme chez les Sténostomes, il est recu dans une fossette; tandis que chez quelques-uns, comme les Calopes, ce torulus se relève sur ses bords en une espèce de bourrelet ou de tubercule. Chez ces derniers insectes, ces filaments articulés sont insérés dans l'échancrure profonde des yeux ; mais quand ces organes de la vision sont faiblement entamés, les antennes s'engagent à peine dans cette échancrure, se portent plus ou moins du côté du front, en s'éloignant des yeux pour s'insérer plus avant. Généralement un peu plus longues chez les & que chez les 9, le plus souvent elles égalent en longueur plus de la moitié de celle du corps, quelquefois même se prolongent presque jusqu'à son extrémité chez certains . Sétacées chez les uns, plus visiblement filiformes chez les autres, elles vont grossissant à peine chez les Sténostomes. Simples chez presque tous, elles montrent chez les Calopes, surtout chez le d'de ceux-ci, les troisième à dixième articles dentés. Toujours au moins de onze articles, elles ont souvent le dernier appendicé, ou enrichi d'un appendice ou sorte d'article supplémentaire soudé avec lui, tantôt distinct chez les deux sexes, tantôt seulement chez le 2 : quelquefois même, chez ce dernier sexe, cet appendice paraît visiblement articulé et constituer un douzième article. Le premier ou le scape se montre graduellement renssé vers son extrémité, tantôt droit comme chez les Nacerdes, tantôt arqué comme chez les OEdémères : le second, parfois très-court, offre souvent des dimensions moins restreintes, et, dans certains cas, peut servir, par ses proportions comparées à celles du suivant, à séparer avec facilité des coupes voisines. Ordinairement le 3e est le plus long des dix premiers; quelquefois le 4° est plus allongé que lui : les 5° à 10° décroissent successivement de longueur d'une manière variable. Quelquefois les 3º à 11º articles sont plus ou moins comprimés, d'autres fois à peu près cylindriques. En général ces articles sont fragiles. surtout après la dessiccation de l'insecte, et se brisent souvent au moindre choc.

Le prothorax, dans lequel la tête est engagée, s'avance rarement jusqu'aux yeux. Il est tronqué ou arqué en devant à son bord antérieur. Sa base est ordinairement en ligne droite, ou presque droite, ou un peu arquée en arrière, et munie d'un rebord plus ou moins relevé. Ses côtés sont repliés en dessous jusqu'aux hanches, et par conséquent sans rebord en dessus. Rarement, comme chez les Sténostomes, il va s'élargissant d'avant en arrière; le plus souvent il offre du quart au tiers de ses côtés sa plus grande largeur, et se rétrécit ensuite jusqu'au rebord basilaire, en offrant chez le plus grand nombre une sinuosité plus ou moins prononcée. Visiblement allongé, chez les Sténostomes, il offre chez les autres une assez faible inégalité entre ses deux diamètres. Proportionnellement un peu plus large chez la que chez le , il offre ainsi suivant les sexes des différences plus ou moins sensibles de longueur comparativement à sa largeur, et, dans son diamètre transversal le plus grand, il est souvent plus large que la tête chez les q, plus étroit qu'elle chez les on. Sa surface est, chez un grand nombre, inégale ou creusée de fossettes plus ou moins marquées.

L'écusson, toujours distinct, affecte ordinairement la forme d'un triangle, souvent tronqué d'une manière plus ou moins large, à sa partie postérieure.

Les élytres, prolongées ou à peu près jusqu'à l'extrémité du corps, débordent notablement en devant la base du prothorax, et sont plus ou moins arrondies auxépaules. Leur forme est plus ou moins allongée; rarement rétrécies extérieurement, en ligne un peu courbe, à partir de la moitié de leur longueur jusqu'à l'angle sutural, et plus sensiblement près de ce dernier, comme chez les Sténostomes, tantôt elles sont presque parallèles sur la plus grande partie de leur longueur et voilent complètement les ailes; tantôt elles vout en se rétrécissant chacune d'avant en arrière d'une manière graduelle ou sinuée à leur côté interne, sont ainsi plus ou moins déhiscentes à la suture et laissent en partie à découvert les organes du vol. Dans ce cas, elles sont généralement plus sinuées, et plus étroites postérieurement chez le , et leur côté externe est souvent alors en courbe rentrante chez le même sexe, tandis qu'il est droit ou à peu près, chez la ?. Les élytres, à leur extrémité, présentent parfois une bossette ou faible convexité, rendue plus sensible par un luisant ou un poli que n'a pas le reste de leur surface. Peu fortement ou médiocrement convexes chez les uns, elles sont presque planes chez les autres, à l'exception de la partie extérieure de l'épaule, qui est inclinée. En général, elles sont notées d'une fossette humérale, qui, suivant sa dé-pression plus ou moins prononcée, rend plus sensible le calus huméral qui la limite du côté externe. Chez le plus grand nombre elles

sont munies d'un rebord sutural et souvent aussi d'un rebord marginal; ordinairement elles sont en outre chargées de nervures longitudinales dont le nombre varie de deux à quatre pour chacune : la 2° passe généralement sur la fossette humérale : la dernière est souvent tellement rapprochée du bord marginal qu'elle semble constituer le côté interne du repli ; mais en général elle s'éloigne un peu du bord externe, vers son extrémité ; quelquefois, comme chez les Anoncodes, son rapprochement de ce bord varie suivant les sexes ; d'autres fois, comme chez diverses OEdémères, elle se confond postérieurement avec ce bord ; leur repli est à peu près réduit à une tranche.

Les ailes ne font jamais défaut; tantôt elles sont complètement voilées par les élytres, comme chez les Calopaires; tantôt elles sont incomplètement couvertes par elles, comme dans les OEdémères.

Le dos de l'abdomen est généralement composé de sept arceaux, dont les trois premiers correspondent au premier du ventre : le dernier ou le pygidium, habituellement le plus long, varie de forme, souvent suivant les sexes; parfois il est tronqué, d'autres fois il se montre échancré ou entaillé et bilobé à son extrémité : celle-ci est d'une consistance moins molle ou cornée.

Le dessous du corps mérite non moins que le dessus une étude particulière.

L'antépectus, généralement court sur les côtés, se prolonge anguleusement en arrière, sur la partie sternale, tantôt en s'engageant à peine entre les hanches; tantôt, comme chez les Calopaires, en se profongeant assez avant entre celles-ci.

Le médipectus, également court, transverse, sans carène ou sans sillon sur sa surface, est souvent tronqué ou légèrement bissinué à son bord postérieur, avec la partie sternale brièvement anguleuse et peu engagée entre les hanches; d'autres fois cette partie constitue un triangle étroit et allongé, séparant les hanches intermédiaires presque jusqu'à leur extrémité.

Les postépisternum, plus ou moins allongés, pour suivre le développement du postpectus, vont en se rétrécissant d'avant en arrière, soit en ligne un peu courbe, soit en ligne presque droite.

Les épimères postérieures, ordinairement cachées, se montrent en partie à découvert chez les OEdémères.

Le ventre offre ordinairement cinq arceaux apparents; mais quelquesois le premier est voilé en partie ou même à peu près complètement, comme chez les Sténostomes; d'autres sois, au contraire, comme chez les Calopes, cette partie du corps paraît composée

de six arceaux; mais le dernier est plutôt une partie du fourreau des pièces internes qu'un véritable segment; le deuxième est généralement plus développé que chacun des quatre premiers; le cinquième varie dans ses proportions et dans ses formes, suivant les sexes ou suivant les espèces, et fournit souvent des caractères importants pour distinguer ces dernières. Chez les 7, le cinquième arceau est suivi de diverses pièces voilées par le pygidium; il présente entre autres des sortes de lames dont la configuration différente sert souvent à caractériser des espèces voisines ou rapprochées. Le ventre se déploie souvent en long d'une manière normale; chez plusieurs de ces insectes, surtout chez les , il se courbe en dessous; les troisième et quatrième arceaux se montrent alors raccourcis dans leur milieu; quelquefois même ils sont presque complètement voilés dans ce point par le deuxième arceau, qui présente parfois des dentelures ou autres singularités sur la partie médiaire de son bord postérieur.

Les pieds sont généralement allongés.

Les hanches antérieures, saillantes ou inclinées, sont allongées en forme de cône, ordinairement contiguës, plus rarement séparées en partie par le prosternum.

Les hanches intermédiaires, allongées et appliquées contre le corps, sont parfois convergentes d'avant en arrière, et, dans ce cas, le mésosternum se prolonge entre elles jusque près de leur extrémité; d'autres fois elles sont contiguës ou à peu près, et la partie métasternale est à peine engagée entre elles.

Les hanches postérieures sont plus ou moins obliquement transverses; quelquefois, chez certains , elles sont armées d'une dent prononcée, à l'angle interne de leur bord postérieur.

Les cuisses, souvent simples et à peine renslées, présentent quelquesois des configurations diverses, du moins chez le J. Ainsi, chez plusieurs, les antérieures ou les intermédiaires, et quelquesois l'une et l'autre, sont munies d'une dent vers l'extrémité de leur partie insérieure. Chez d'autres, comme les OEdémères et les Dryops, les postérieures sont ordinairement fortement renslées et arquées à leur bord antérieur.

Les jambes ou tibias, ordinairement simples, faiblement et graduellement élargis de la base à l'extrémité, offrent aussi leurs singularités chez certains J. Ainsi, les intermédiaires et postérieurs, comme chez les Dryops, ou seulement les postérieurs comme chez les OEdémères, sont assez fortement arqués : ces

derniers même présentent une force insolite en harmonie avec le renslement anormal de la cuisse.

Les éperons qui terminent les tibias, toujours au nombre de deux aux quatre jambes postérieures, sont parfois réduits à un seul aux antérieures, comme les Nacerdes et les Anoncodes en offrent l'exemple.

Les tarses sont visiblement hétéromères chez tous, c'est-à-dire sont composés de cinq articulations aux quatre premiers pieds, et de quatre chez les derniers. Ordinairement grêles, les antérieurs et intermédiaires se montrent parfois un peu élargis chez certains J. Leur premier article, en général le plus long et cylindrique, prend un développement graduellement plus grand, des pieds antérieurs aux pos térieurs : chez ces derniers, il égale ou surpasse en longueur tous les suivants pris ensemble : le 2º est ordinairement simple et subcylindrique; l'avant-dernier au moins est dilaté, profondément bilobé en dessus, simplement entaillé ou échancré ou plus rarement bilobé en dessous. Ce même article est garni à sa partie inférieure d'un duvet épais constituant une sorte de brosse soyeuse, et quelquesois des sortes de petites ventouses. Les précédents sont habituellement aussi garnis de poils, mais généralement d'une manière moins dense. Le dernier, toujours glabre, est terminé par deux ongles ou crochets simples.

#### VIE ÉVOLUTIVE.

On doit à Gyllenhal (1) les premiers renseignements sur le jeune àge de l'une des espèces de cette Tribu. Plus tard, MM. Westwood (2), Léon Dufour (3), Erichson (4), Kolenati (5), Chapuis et Candeze (6),

<sup>(1)</sup> GYLLENHAL, in Nova Act. Upsel. tome VI. (1779) p. 139. — 1d. Insecta succic. t. 2. (1810) p. 513.

<sup>(2)</sup> Westwood, Introduct to the modern Classif. of Insect. t. I (1859) p. 305. fig. 35. nº 8 à 11.

<sup>(3)</sup> Leon Duroua, Hist. des métamorphoses d'un O Edémère, in Annaics de la Soc. entom. de Fr. Ire série t. 10 (1841) p. 5. pl. I, fig. 1 à 8.

<sup>(4)</sup> ERICUSON. Zur systemat. Kenntniss der Insectenlarven, in Archiv.für Naturg. heransgegeb. v. Erichson, t. 8. 1<sup>rt</sup> part. (1842) p. 368.

<sup>(5)</sup> KOLENATI. Ucber cinig. russiche OEdemeriden, in Bullet. de la Soc. imp. d. Natur. de Mosc. (1847) p. 137. pl. 4, fig. 1 à 20.

<sup>(6)</sup> CHAPPIS et CANDEZE, Catalogue des larves des Coléoptères, p. 181-183.

Coquerel (1) et Perris (2), ont apporté de nouvelles lumières sur le premier état de ces insectes.

Les femelles de nos Angustipennes pondent toutes leurs œufs dans le vieux bois, que leur postérité est appelée à réduire en vermoulure, pour hâter la destruction de ces substances ligneuses, dont les débris doivent servir à fertiliser la terre.

De ces œufs naissent des larves, dont voici, d'après les savants auteurs précités, les caractères généraux:

Corps allongé; subdéprimé; composé, outre la tête, de douze segments. Tête subécailleuse, plus ou moins enchâssée dans le segment prothoracique; ordinairement marquée d'une ligne naissant du milieu du bord postérieur et bifurquée en devant. Epistome et labre généralement transverses. Ocelles nuls ou indistincts chez les uns ; au nombre de deux, de chaque côté, chez quelques autres. Antennes insérées près de la base des mandibules; coniques; dirigées en avant; composées de quatre articles généralement garnis de soic : le 1º épais ou semi-globuleux, plus large, mais beaucoup plus court que le suivant : le 2° et surtout le 3° allongés : le 4° court, aciculé, terminé par une ou plusieurs soies. Mandibules fortes; cornées; ordinairement terminées par deux ou trois dents; échancrées à leur côté interne dans leur moitié antérieure, et parfois denticulées dans cette échancrure. Mâchoires charnues ou submembraneuses, insérées sur une pièce basilaire large; à un seul lobe, cilié à son côté interne. Palpes maxillaires grêles; de trois articles: les deux premiers, allongés, subcylindriques; le troisième petit, parfois aciculé. Menton allongé. Lèvres et languette de formes variables. Palpes labiaux de deux articles : le premier allongé : le deuxième petit. Corps graduellement rétréci, tantôt jusqu'au dernier segment thoracique, tantôt jusqu'au troisième abdominal, subparallèle ensuite jusqu'à l'avant-dernier ou jusqu'à l'anté-pénultième; muni latéralement d'un bourrelet sinué; offrant, le plus souvent, de chaque côté de la ligne médiane sur les premier à sixième, ou deuxième à sixième anneaux, des aspérités groupées en espèce de plaque ou reposant sur un mamelon peu distinct : le premier segment ou le prothoracique, ordinairement le plus grand et le plus large : les deux suivants plus courts et graduel-

<sup>(1)</sup> COQUEREL, Observations entomologíques sur divers insectes recueillis à Madagascar, in Ann. de la Soc. entom. de Fr. 2° série t. 6 (1848) p. 177, pl. 7 nº 4, fig. 1, a, b, c.

<sup>(2)</sup> Ed. Perris, Hist. des insectes du pin maritime, in Annales, de la Soc, entom. de. Fr. 3 série. t. 5. (1857) p. 387-395, pl. 9 fig. 491 à 501.

lement un peu moins larges : les septième à dixième au moins (ou quatrième à septième de l'abdomen) presque égaux, moins courts que chacun des deux derniers du thorax; le dernier terminé en ogive; ordinairement inerme, pourvu chez les Calopes de deux petites cornes recourbées ; offrant la fente anale transversale ; généralement ou le plus souvent pourvu en dessous d'un mamelon rétractile. Dessous du corps pourvu d'une paire de pieds sous chacun des segments thoraciques ; variablement chargé de deux mamelons ambulatoires, soit sur chacun des troisième et quatrième arceaux du ventre, soit sur les trois ou quatre premiers segments de la même partie du corps ; quelquefois, comme chez les Sténostomes, dépourvu de ces sortes d'appendices. Pieds courts ou médiocres; composés de cing pièces : d'une hanche, d'un trochanter, d'une cuisse, d'un tibia et d'un tarse représenté par un ongle conique. Stigmates au nombre de neuf paires : la première insérée près de la naissance des premières pattes : les autres, sur chacun des huit premiers segments de l'abdomen.

A peine sorties de l'œuf, les larves commencent l'action destructive qu'elles sont chargées d'opérer. Elles rongent et minent les couches ligneuses que la vie a abandonnées; quelques-unes ne craignent même pas ou semblent habiter de préférence les vieux bois de pins qui ont séjourné dans la mer, ou ceux que les flots des océans couvrent et délaissent successivement, dans leurs périodiques ondulations. Ouvriers obscurs, mais instruments de cette Providence admirable qui sait utiliser les moindres artisans à l'accomplissement de ses desseins, elles creusent, dans les feuillets de l'aubier, des galeries longitudinales ou sinueuses, réduisent en vermoulure les fibres qui se trouvent sur leur passage, et facilitent par leurs travaux l'introduction des gaz et des eaux, qui achèveront de désorganiser le tissu de ces substances végétales, et opéreront la disparition de ces restes inutiles.

Dans l'état de liberté, les insectes qui nous occupent paraissent ordinairement accomplir dans l'année leurs diverses évolutions; mais si des circonstances particulières ont retardé leur développement, comme cela arrive quelquefois dans les éducations privées, si on trouble la larve dans ses travaux, surtout quand elle est sur le point de passer à sa deuxième métamorphose, elle prolonge pendant un an, et quelquefois plus, son existence vermiforme (1). Dès que

<sup>(1)</sup> PERR'S, Hist, des Insect, du pin maritime, in Ann, de la Soc. entom. de Fr.

la fin de cette vie pénible est arrivée, elle se rapproche des couches extérieures du bois, s'y pratique une cellule commode pour y couler en paix les jours de retraite qui vont suivre, et après s'être dépouillée de son enveloppe, se trouve transformée en nymphe.

Sous ce déguisement nouveau, l'insecte montre sa tête inclinée; ses organes du vol en partie repliés en dessous; les antennes étendues sur la poitrine; les pattes disposées comme celles de la plupart des autres nymphes de Coléoptères, et emmaillottées comme à l'ordinaire. En général, elles présentent le corps garni de poils, et parfois muni de dents servant à favoriser leurs mouvements ou leurs changement de position pendant les moments consacrés à cet état. Leurs segments abdominaux surtout, fournissent divers autres caractères servant souvent à différencier les espèces.

Quand le moment de sa résurrection est venu, l'insecte se débarrasse du domino qui le couvrait, sort de sa retraite obscure, et paraît au jour.

#### GENRE DE VIE DES INSECTES PARFAITS.

Les Angustipennes, comme les Longicornes avec lesquels ils ont une certaine analogie de formes et de mœurs, ne sont pas, en général, les Coléoptères les plus empressés à saluer le réveil printanier de la nature. Si quelques-uns, dans nos zones tempérées, commencent à se montrer avec les jours les plus attiédis d'avril, la plupart attendent pour faire leur apparition, que le mois de mai ait rendu à la terre tous ses charmes, ou même que le soleil de juin ou celui de juillet l'aient échauffée de rayons plus ardents. Quelques autres, comme les fleurs plus tardives que l'automne fait éclore, semblent réservés pour animer avec elle nos campagnes, avant que les froids viennent arrêter la sève de nos arbres et livrer au souffle des vents les feuilles décolorées.

Tous ces insectes ne fréquentent ni les mêmes lieux, ni les mêmes lignes isothermes. Quelques-uns, comme les Calopes, aiment la froide température des contrées du nord ou de nos montagnes alpines; d'autres, comme les Sténostomes, recherchent l'air échauffé de nos provinces du midi. Le plus grand nombre se

<sup>2°</sup> série, t, 5. p. 502. — Des larves de Longicornes nous ont offert le même phénomène. (Hist. nat. des Coléop. de Fr. (Longicornes) p. 9).

rencontre soit dans nos plaines ou sur nos collines parsemées d'arbres, le long des haies, dans les clairières ou sur la lisière des bois, soit enfin dans les prairies ou le long des ruisseaux. Quelques autres, comme les Nacerdes, s'éloignent peu des plages baignées par les océans. Souvent on les voit posés sur les bois morts étendus sur le rivage, dans lesquels ils passèrent leurs premiers jours, ou auxquels ils vont confier le soin de nourrir leurs descendants; parfois ils semblent, comme les Alcyons, sé jouer sur les algues des flots qui menacent de les engloutir.

En passant de l'état de larve à leurs formes dernières, nos Angustipennes sont entrés dans de nouvelles conditions d'existence. Images fidèles de l'homme, qui a su par les labeurs d'une jeunesse active, se créer, pour l'été de sa vie, les douces jouissances que donne la fortune, ils ont délaissé pour jamais la nourriture grossière qu'ils dévoraient dans leur jeune âge, pour demander aux fleurs des aliments plus exquis ou plus sayoureux. Plusieurs de ces petits animaux se portent indifféremment des pétales rosacés de l'aubépine aux corymbes du sorbier des oiseaux, des grappes de la spirée ou du séringat à la calathide ou au capitule de diverses synanthérées, ou des fleurons du chardon aux blanches ombelles de la podagraine ou du panais. Mais quelques espèces semblent donner une préférence plus marquée à certains autres végélaux, soit aux rosettes lactées du gaillet, soit aux humbles fleurs des crucifères, ou à celles plus tristes des euphorbes.

Tous les Coléoptères de cette Tribu ne choisissent pas les mêmes heures pour faire la cour aux plantes. Ceux qui ont une activité diurne se reconnaissent en général à la fraîcheur ou à la beauté de leur robe. Chez les uns, les étuis offrent toutes les nuances du flave ou du nankin, ou se montrent souvent ornés de bordures ou de taches terminales d'un noir de jais, destinées à faire ressortir plus vivement leur couleur principale. Chez les autres, les métaux ou les pierres de prix semblent avoir été utilisés pour donner à leur parure plus de valeur ou plus d'éclat. Là, on dirait du graphite vernissé d'un azur verdâtre; ici, c'est le bronze passant par toutes les nuances au similor; ailleurs, c'est le bleu d'acier tempéré par les teintes de l'ardoise, ou l'oligiste avec ses reflets particuliers. D'autres fois on croirait que la nature a animé le saphir ou l'émeraude pour faire briller à nos yeux toute la magie de sa puissance. Souvent à voir une de ces charmantes créatures s'eni-

vrant de nectar dans la coupe des spirées, on dirait une prase enchâssée dans de l'ivoire.

Si nos doigts parviennent alors à s'emparer de ces insectes s'oubliant dans les plus douces jouissances, ils replient leurs pattes et leurs antennes et demeurent immobiles dans cette position, pour essayer, en figurant les apparences de la mort, d'échapper à la captivité ou aux souffrances; mais souvent leurs ailes agiles préviennent, sous un ciel ardent, la main qui s'apprête à les saisir.

Les Angustipennes qui fuient les feux du jour, et qui préférent, soit les douteuses clartés du crépuscule, soit les heures plus tranquilles de la nuit, trahissent facilement, par leur livrée, leurs habitudes lucifuges. La plupart ont un corsage qui se rapproche des humbles teintes de la bure : c'est le testacé, le fauve ou le brun qui en forment le fond; ou d'autres fois il affecte les couleurs plus prononcées du deuil.

Si, dans les prairies montagneuses, bordées de bois ou entourées de forêts, l'entomologiste se trouve attardé jusqu'à ces heures mystérieuses ou la lune vient prêter son éclat aux tièdes nuits d'été, il lui est parfois donné de surprendre des Calopes ou des Xanthochroas, butinant en silence sur des corolles humides de rosée. Les Dryops, plus tardifs à jouer leur dernier rôle, attendent ordinairement pour se montrer sur la scène les jours raccourcis de l'automne. En visitant durant les heures nocturnes, soit à la clarté d'un flambeau, soit à la lumière plus vive d'un réflecteur, les murs dégradés de ces châteaux antiques, de ces tours vieillies, ou de ces monuments de tous genres qui ont subi les outrages des ans, et que le lierre étreint de ses racines vivaces, on peut faire une chasse fructueuse à ces insectes, courtisans empressés des fleurs de ces plantes parasites.

Que de réflexions n'inspirerait pas au moraliste la vue de ces êtres éphémères, se jouant autour de ces demeures dans lesquelles se sont agitées, pendant les siècles déjà loin de nous, les passions des générations qui ne sont plus; folâtrant sur ces ruines, et jusque sur ces tombeaux qui couvrent les restes si souvent pleurés de nos parents et de nos amis, dans ces enclos de la mort,où viennents'arrêter toutes les ambitions, s'éteindre toutes les haines, s'égaliser tous les rangs!

Rien ne saurait donc résister à l'action destructive du temps! ni ces monuments qui témoignent souvent de notre orgueil, ni les productions du génie, qui sembleraient devoir être plus durables! Fortune, honneurs, plaisirs, tout passe ici-bas, tout semble condamné à l'oubli: tout, si ce n'est le bien que nous faisons sur la terre: c'est-à-

dire, les œuvres de foi, de miséricorde et de charité, destinées à assurer notre bonheur, durant les jours d'outre-tombe dont la durée sera éternelle!

#### HISTORIQUE.

Il nous reste à exposer les changements divers qui ont modifié jusqu'à ce jour la classification de ces insectes.

1761. Linné, dont les travaux créateurs nous servent de point de départ, dissémina d'abord dans les genres Cerambyx et Cantharis ceux

de nos Angustipennes décrits par lui dans sa Fauna suecica.

1762. Geoffroy, dans son Histoire abrégée des insectes, entraîné par les règles de la méthode tarsienne dont il est l'auteur, fit entrer ces animaux dans le quatrième ordre de ses Coléoptères, et en constitua la seconde famille de son genre Cantharis, très-différent de celui du Pline du nord.

- 1763. Scopoli, dans son Entomologia carniolica, suivit l'exemple de l'illustre suédois, c'est-à-dire admit nos Angustipennes dans le genre linnéen Cantharis; mais il partagea ce genre en trois divisions:
  - 1º Prothorax arrondi sur les côtés;
  - 20 Prothorax à côtés subparalléles;
  - 3º Elytres atténuées;

dont les deux dernières comprennent les Coléoptères objets de cette monographie.

1767. Dans la 12° édition de son Systema Naturæ, le législateur des sciences naturelles forma, avec divers insectes non mentionnés dans sa Faune de Suède, et décrits pour la plupart par l'Entomologiste de la Carniole, une division particulière dans son genre Necydalis, ayant pour caractère d'avoir les élytres subulées, de la longueur de l'abdomen.

1775. De Geer, dans le tome cinquième de ses Mémoires pour servir à l'histoire des insectes, marcha à peu près sur les traces de Geoffroy, et plaça la seule espèce de ces insectes dont il a fait mention, à côté de la Cantharide vésicatoire. Par une distraction ou par un oubli d'observation qu'on a bien rarement à signaler dans ses consciencieux écrits, il laissa, parmi les insectes ayant quatre articles à tous les tarses, et à l'exemple de Linné, dans le genre Cerambyx, l'espèce que le naturaliste suédois avait nommé serraticornis.

1775. Fabricius, sans paraître avoir saisi les caractères les plus importants qui devaient éloigner cet insecte de ceux qui forment aujourd'hui la Tribu des Longicornes, en forma le genre Calopus dans son Systema entomologiæ. Les autres Angustipennes constituèrent presque exclusivement son genre Necydalis, correspondant à la seconde division du genre linnéen du même nom. Dans son Species insectorum (1781) et dans le Mantissa (1787) qui suivit cet ouvrage, il ne changea rien à ces dispositions.

1792. Cet illustre danois, dans son Entomologia systematica, introduisit deux espèces de nos Angustipennes dans ses genres Helops et Leptura, et créa avec une autre espèce un genre nouveau, auquel, par un esprit de bouleversement qu'on a trop souvent à lui reprocher, il appliqua le nom de Dryops qu'Olivier lui avait dit avoir donné aux insectes connus généralement aujourd'hui sous le nom de Parnus.

1795. Olivier, dans le tome IIIe d'e son Entomologie, adopta le genre Calopus, et, par une inspiration heureuse, réunit sous le nom générique d'OEdemera ceux de nos autres Angustipennes qui furent connus de lui.

Il sera inutile de mentionner ici les écrivains divers (1) qui jusqu'alors s'étaient bornés à suivre les traces de quelques-uns des auteurs qui précédent, ainsi que ceux qui un peu plus tard ont continué à s'attacher exclusivement à leurs pas.

<sup>(1)</sup> Müller (O. Fr.), Fauna Insector. Fridrichsdalina, 1764. - Id., Zoologiæ danicæ Prodromus, 1776. - BECKMANN, CAR. A. LINN., Syst. N. 1772. - Müller (P. L. S.), DES RITTERS CARL. VON LINN. Vollst. Natursys. cinquième partie (insectes), tom. 1, 1774. - GOEZE, Entom. Beytr., tom. 1, 1777. - BARBUT, Gener. Insect., 1781. - Schrank, Enum. Insect. Austr., 1781. - Id., Fauna boic., tom. 1, 1798, - Retzius, Gener. et spec. Insector., 1783. - Herbst, Krit. Verzeichn. mein. Insektensdamml. in Archiv. der Insektengesch. herausgegeb. von J. G. Füessly, cinquième cahier, 1784. - Fourcroy, Entom. paris., 1785. - GHELIN, CAR. A. LINK. Syst. Natur. , quatrième partie , tom. 1, 1788. - DE VILLERS , CAR. LINNÆI Entomol., tom. 1 et 4, Lugduni, 1789. - Brahm, Insektenkalend, 1790. - Rossi, Fauna etrusc., tom. 1, 1790. - Id., Mantiss., tom. I, 1792. - PANZER, Fauna german., 1793 ct suiv. - Id., Entom. german., 1794. - Helwic, édition nouvelle de la Fauna etrusca, de Rossi .- Cuvien, Tableau élémentaire, 1798 .- CEDERBIELM, Fauna Ing. Prodrom., 1793. - MARSHAM, Entomol. britan., 1802 - WALCKENAER. Fauna paris., 1802. - Tieny, Histoire naturelle des Insectes, tom. 7, 1802, etc.

La route plus méthodique dans laquelle de Jussicu était entré relativement à la classification des végétaux, allait exercer une influence heureuse sur celle des insectes.

1796-1797. Latreille, dans son Précis des caractères génériques des insectes, faible prélude de ses travaux ultérieurs, tenta d'imprimer à l'entomologie une marche nouvelle. Il répartit les Nécydales de Fabricius en deux genres, ceux de Necydalis et OEdemera, indiqua ainsi les lignes de séparation qui plus tard devaient être plus nettement établies, et fit entrer la première de ces coupes dans la dixième, la seconde dans la enzième des familles qu'il commençait à établir (1).

1798. Paykull, qui ignorait les travaux de l'entomologiste de Brives, établissait à peu près en même temps les mêmes divisions, et partageait le genre Necydalis de Fabricius en deux familles : 1° à élytres cylindriques; 2° à élytres subulées.

Désormais la classification des insectes s'écartera de plus en plus de la voie systématique dans laquelle l'avaient engagée les travaux de Fabricius, pour suivre une marche plus conforme à celle de la nature.

1800. M. Duméril, dans le Huitième tableau de classification, publié à la fin du premier volume des Leçons d'anatomie de Georges Cuvier, avait, comme nous l'avons dit (2), compris nos Angustipennes parmi ses Vésicants, désignés un peu plus tard sous le nom d'Épispastiques, dans son Exposition d'une méthode naturelle pour la classification des insectes.

1804. Latreille, dans son Histoire naturelle des crustacés et des insectes (3), plaça le genre Calopus parmi ses Macrogastres, constituant la quatrième famille de sa Tribu des Obscurs herbicoles; et le genre OEdemera, dans lequel il réunissait, à l'exemple d'Olivier, les Nécydales et les OEdémères de son premier essai, se trouva admis parmi les Cistélénies, formant la quatrième famille de sa Tribu des Versicolors. Si ce nouvel ouvrage n'offre pas encore toute la perfection désirable, il révèle, sans contredit, le génie de celui qu'on a surnommé depuis le Prince des entomologistes modernes. Dans ce travail, il réunit à ses OEdémères l'espèce de nes Angus-

<sup>(1)</sup> Hist. nat. des Coléopt. de Fr. (Heteromères, Introd., page 3.)

<sup>(2)</sup> Hist. nat. des Coléopt. de Fr. (Héteromères, Introd., page 3).

<sup>(3)</sup> Id., pages 4 à 5.

tipennes que Fabricius avait mêlée d'une manière malheureuse avec ses Leptures; mais en l'associant à un genre avec lequel elle avait des rapports évidents, il en fit, en raison du museau allongé de cet insecte et de son corselet plus long que large, il en fit, disons-nous, une section particulière, à laquelle il devait plus tard assigner un nom générique.

1806. M. Duméril, dans sa Zoologie analytique, s'avançait avec non moins de bonheur dans la route nouvelle qu'il avait concouru à ouvrir. Il appliquait, comme nous l'avons dit, le nom d'Hétéromérés, aux Coléoptères rentrant dans le quatrième ordre de Geoffroy, et divi sait ces insectes en six familles (1). Les OEdémères et les Nécydales furent colloquées dans celle des Angustipennes ou Sténoptères, et les Calopes, dans celle des Sylvicoles ou Ornéphiles.

La première se divisait de la manière suivante.

|                                                       | Genres.      |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| a. Elytres à suture contigue.                         |              |
| β. Ecusson distinct.                                  |              |
| γ. Antennes en scie.                                  | 5. Mordelle. |
| γγ. Antennes filiformes.                              | 3 Necydales  |
| ββ. Ecusson nul.                                      |              |
| δ. Antennes en masse al'ongée.                        | 6. Anaspe.   |
| δδ. Antennes en éventail.                             | 4. Ripiphore |
| αα. Elytres à suture séparée.                         |              |
| ε. Antennes sétacées.                                 | 2. Œdemere   |
| εε. Antennes filiformes.                              | 1. Sitaride. |
| Les Sylvicoles furent répartis de la sorte :          |              |
|                                                       | Genres       |
| «. Corcelet presque carré.                            |              |
| β. Corcelet à bord antérieur échancré.                | 1. Helops.   |
| ββ. Corcelet à bord antérieur arrondi.                | 2 Serropalpe |
| aa. Corcelet plus étroit en devant, large en arrière. | 3. Cistèle.  |
| ααα. Corcelet arrondi.                                |              |
| γ. Corcelet convexe.                                  | 4. Catope    |
| γγ. Corcelet déprimé.                                 | 5. Pyrochre  |
| ACOM ID                                               |              |

1807. Dans son Genera crustaceorum et insectorum, Latreille, remanian un peu sa classification précédente, ne la modifia pas, quant à la

<sup>(1)</sup> Hist. nat. des Coléopt. de France. (Hétéromères, Introd. p. 5.)

place assignée à nos Angustipennes; seulement la famille des MacroGASTRES changea son nom contre celui de Pyrochromes (1). Dans cette
œuvre nouvelle, l'un des monuments les plus remarquables de sa
gloire, l'Entomologiste de Brives établissait dans son genre OEdemera
les divisions suivantes:

- I. Bouche brièvement et largement avancée, sans museau allongé étroit et pointu.
  - a. Élytres subulées; antennes sétacées; cuisses postérieures le plus souvent renflées.
  - αα. Elytres presque également larges, non subulées; antennes filiformes; cuisses postérieures pas plus grosses que les autres.
- II. Tête avancée en forme de museau allongé étroit et pointu.

Il maintenait ainsi les deux sections qu'il avait établies précédemment, et revenait à son idée première, de répartir en deux genres les Coléoptères compris dans le genre Necydalis de Fabricius.

1810. Bientôt après, Latreille, dans ses Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux, établissait, sous le nom de Stenostoma, une coupe générique particulière, à l'aide de ses OEdémères ayant la tête allongée en museau. Il faisait faire à la science un progrès plus marqué, en constituant la famille des OEDÉMÉRIDES, dont il éloignait les Cistèles, ayant avec ces insectes des rapports assez faibles. Il divisait ainsi cette famille:

GENRES.

- Antennes filiformes ou sétacées: museau n'étant point très-plat et élargi à son extrémité.
- a. Antennes insérées près du bord antérieur et interne des yeux. OEdemer a aa. Antennes insérées au-delà des yeux, sur un museau.
  - β. Dernier article des palpes, cylindrique.

Stenostoma.

- ββ. Deruier article des palpes, beaucoup plus large, obtrigoue. Rhinomacer (2)
- II. Antennes plus grosses à leur extrémité; museau très-plat et dilaté

à son extrémité. Rhinosimus.

Le genre Calope, qu'il avait transporté de sa famille des Pyrochroides dans celle des Ténérrionites, restait encore très-éloigné des autres insectes composant aujourd'hui nos Angustipennes.

<sup>(1)</sup> Hist. val. des Coléopt. de Fr. (Hétéromères, introd. p. 6.

<sup>(2)</sup> Clairville, dans son Entomologie helvétique, avait, avec raison, séparé du genre Rhinomacer de Fabricius, sous le nom générique de Mycterus, les insectes dont il est ici question. Olivier, dans le t. 8, (1811) de l'Encyclopédie méthodique, confirma, par d'excellentes raisons, l'établissement de cette nouvelle coupe.

- 1812. De Lamarck, dans son Extrait du cours de zoologie du Muséum d'Histoire Naturelle, sur les animaux sans vérièbres, saisit le premier les rapports qui lient les Calopes avec les autres espèces objet de ce travail. Il avait réuni sous le nom de Ténébrionites les Hétéromères ayant les crochets des tarses entiers ou simples; puis il avait partagé ces insectes:
- 1º En Sabulicoles, ayant un crochet ou une dent au côté interne des mâchoires, et des couleurs obscures.
  - a. Menton petit, étroit, ne couvrant pas la base des mâchoires.
    - (G. Opatre, Tenebrion, Blaps, Scaure, Sepidie).
  - az. Menton très-grand, recouvrant la base des machoires.
    - (G. Pimélie, Erodie, Chiroscelis.)
- 2°. Et en Sabulicoles, n'ayant point de crochet ou de dent au côté interne des mâchoires; à couleurs variées.
  - a. Antennes submoniliformes ou perfoliées, s'épaississant en massue vers leur sommet-(G. Diapère, Cossyphe.)
  - aa. Antennes filiformes, ne s'épaississant point en massue vers le sommet.
    - (G. Helops, Lagrie, Calope, OEdemère.)
- 1815. Leach, dans la première partie du t. 9 de l'Encyclopédie d'Edimbourg (the Edinburgh Encyclopedia), publiée sous la direction de David Brewester, tout en marchant de près sur les traces de Latreille, y apporta quelques idées nouvelles; ainsi il partagea la famille des Ocdémérides de ce dernier en deux tribus, formant les sixième et septième ou les deux dernières de ses Hétéromères.
- 1°. Tribu des OEdémérides (la sixième des Hétéromères). Antennes filiformes ou sétacées. Partie antérieure de la tête ne constituant pas un museau aplati et dilaté à son extrémité.
  - (G. OEdemera, Stenostoma, Mycterus.)
- 2º Tribu des Salpingides (la septième et dernière des Hétéromères). Antennes plus épaisses à leur extrémité. Partie antérieure de la tête constituant un museau plat et dilaté à son extrémité.
- 1817. Latreille, soit dans le Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, soit dans la partie entomologique du Règne animal publié par Cuvier, apporta de nombreux changements à sa classification des insectes (1).

<sup>(1)</sup> Hist. nat. des Coléopt. de Fr. (Hétéromères, Iutrod. p. 7).

Si ce remaniement modifia d'une manière heureuse quelques uncs des parties de ses travaux précédents, l'illustre auteur fut moins bien inspiré relativement à nos Angustipennes. Il les associa dans la seconde division de ses Sténétytres à des insectes qui n'avaient pas évidemment avec eux un air de famille, et il leur donna une place bien moins convenable que celle qu'ils occupaient précédemment. Seulement, le genre Calope se trouva cette fois rapproché de celui d'OEdémère (¹).

- 1817. De Lamarck, dans le t. 4 de son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, en s'attachant à peu près aux pas de Latreille, adoptait l'idée de Leach, relativement à l'utilité de diviser l'ancienne famille des OEDÉMÉRITES du naturaliste de Brives, et il en formait aussi les deux familles suivantes:
  - 10. Rhinires. Un museau avancé, antennifère.
    - (G. Rhinosime, Rhinomacer, Stenostome.)
- 2°. STÉNÉLYTRES. Point de museau antennifère. Antennes de grosseur égale ou s'aminoissant vers le sommet.

(Partagés en deux divisions culquées sur celles de Latreille (2).

1825. Latreille, dans ses Familles naturelles du règne animal, suivit aussi une partie des idées de Leach, et renferma dans la quatrième tribu de ses Sténélytres (2), les OEdémérites, qu'il distribuait dans les genres suivants:

GENRES.

A. Antennes courtes, simples. Cuisses postérieures renslées, au moins dans l'un des sexes. Corselet de la largont de la base de l'abdomen.

Nothus.

- AA. Antennes plus longues que la tête et le corselet. Pieds le plus souvent presque de la même grosseur. Corselet plus étroit que la base de l'abdomen.
  - B. Pieds postérieurs de la grosseur des autres, ou peu différents dans les deux sexes
    - C. Antennes insérées dans une échancrure des yeux.
      - D. Antennes en scie, avec le 2° article beaucoup plus court que le suivant.

Calopus.

DD. Autennes simples, avec le second article eu forme de cone renversé, de la moitié au moins de la longueur du suivant. Sparedrus.

CC. Antennes filiformes insérées au devant des yeux

<sup>(1)</sup> Hist. nat. des Coléopt de Fr. (Hétéromères, Introd. p. 8.)

<sup>(2)</sup> Id. pag. 8. — (3) Id. pag. 9.

E. Pieds de même grosseur dans les deux sexes. Elytres non rétrécies brusquement vers leur extrémité. Dytilus.

EE. Cuisses postérieures très-renssées dans l'un des sexes. Elytres brusquement rétrécies vers leur extrémité. OEdemera.

L'illustre entomologiste saisissait mieux cette fois les rapports qui unissent ces insectes; mais il les tenait encore éloignés de la place beaucoup plus naturelle qu'il leur avait assignée dans ses Considérations sur l'ordre naturel des animaux; il assignait des caractères au genre Sparèdre indiqué par Mégerle.

1829. Dans la seconde édition du Règne animal, il n'apporta d'autre changement à ces dispositions, que de comprendre le genre

Nothus dans la tribu des OEdémérides.

1832. Stephens, dans le t. 5 de ses Illustrations of british Entomology, avait, comme nous l'avons indiqué (1), introduit dans sa famille des OEdémérides des éléments étrangers à nos Angustipennes, et distribuait de la manière suivante les genres qui la composent :

GENRES.

A. Tarses postérieurs de quatre articles.

B. Antennes de 11-12 articles.

C. Elytres subulées.

D. Mandibules entières à l'extrémité

Sitaris. DD. Mandibules bifides à l'extrémité OEdemera.

CC. Elytres non subulées.

E. Antennes filiformes ou sétacées, non dentées en scie.

F. Prothorax non reborde sur les côtés; oblong.

G. Toutes les cuisses presque égales GG. Cuisses postérieures plus ou moins enflées

FF. Prothorax rebordé; transversement orbiculaire.

EE. Antennes dentées en scie. BB. Antenues de dix articles.

AA. Tarses postérieurs de cinq articles.

H. Autennes simples. HH. Antennes dentées. Lymexylon. Hylæcetes.

Ischnomera.

Oncomera.

Nothus.

Calopus.

Conopaljus.

L'entomologiste anglais, à qui l'on doit un assez grand nombre de divisions génériques bien conçues, nuisait cette fois à la science au lieu de la servir, en groupant dans sa famille des OEDÉMÉRIDES des insectes ayant entre eux des rapports si éloignés. Il n'était pas mieux inspiré dans la création de deux genres nouveaux qu'il cherchait à

<sup>(1)</sup> Hist. nat. des Coléopt. de Fr. (Hétéromères, Introd. p. 11.)

introduire; car les caractères sur lesquels il les appuyait ne pouvaient pas toujours convenir aux deux sexes, et avaient par conséquent peu de valeur.

1833. Dejean, dans son Catalogue des Coléoptères dont les diverses éditions ont peut-être plus contribué qu'aucun autre livre à augmenter le nombre des amis de l'entomologie, Dejean restreignait sa famille des Sténélytres aux OEDÉMÉRITES et aux Rhynchostomes de Latreille; mais avec ce coup d'œil particulier qui a contribué si puissamment à augmenter la célébrité de son nom, il revenait aux idées anciennes du grand maître ou persistait dans celles qu'il avait émises dans son Catalogue de 1821, en maintenant à la fin des Hétéromères les Coléoptères qui nous occupent.

Dans ce Catalogue, resté incomplet, par suite de l'incendie qui a détruit la majeure partie de l'édition, figurent diverses coupes nouvelles, savoir : le genre Nacerdes dont Steven avait fait sentir la nécessité; et enfin, ceux d'Asclera et d'Onggodes dont il proposait l'introduction.

Dejean ne changea rien à ces dispositions, dans la dernière édition de son Catalogue, dans celle de 1837.

1834. La famille des Leptodérides de Solier, placée également à la fin des Hétéromères et presque semblable à celle des Sténélytres de Dejean, avait cependant quelque chose de moins homogène, par l'admission dans son sein des genres Lagria et Pytho qui semblent s'y trouver étrangers.

1838. Nous ne rappellerons ici le travail de M. Westwood: An Introduction to the modern Classification of Insects (1), si remarquable par l'érudition et les consciencieuses recherches de l'auteur, que pour montrer les vues différentes que peuvent avoir sur la place à assigner aux insectes dans la classification, les esprits même les plus intelligents.

1839. Stephens, dans son Manual of bristish Coleoptera, au lieu de se laisser entraîner par l'exemple de son compatriote, transporta, à l'exemple de Dejean, sa famille des OEDÉMÉRIDES à la place qu'elle nous semble devoir occuper; il la débarrassa de plusieurs genres qui s'y trouvaient déplacés (²); mais il y admit malheureusement d'autres coupes, étrangères à ce groupe naturel (³).

<sup>(1)</sup> Hist. nat. des Coléopt. de Fr. (Hétéromères, Introd. p. 14.)

<sup>(2)</sup> Les genres Situris, Lymexylon, Hylaecetus.

<sup>(3)</sup> Les genres Euglenes, Xylophilus, Aderus.

1841. M. De Castelnau, en suivant à peu près le travail de Latreille en admettant dans les Sténélytres de cet auteur la tribu des OEdémé rites, distribuait les coupes qui la composent, d'une manière un pen différente, et y faisait entrer le genre Stenostoma. L'auteur indiquait aussi, à l'exemple de l'illustre auteur du Genera crustaceorum, le moyen de partager le genre OEdemera en deux coupes.

10. Cnisses postérienres semblables anx autres dans les deux sexes. Elytres un pen

déprimées, parallèles. (Nacerdes.)

20. Cuisses postérieures des on très-renflées. Elytres très-étroites, allant en se rétrécissant de la base à l'extrémité. (OEdemera.)

1842. Nous avons dit (1) la manière dont le sayant Erichson avait distribué méthodiquement nos Hétéromères, en prenant pour base les caractères fournis par les larves. Malgré l'admiration que nous inspire ce beau travail, il nous est impossible de considérer le premier état des insectes comme pouvant toujours servir de guide pour leur classification naturelle, et la famille des OEdémérides, par exemple, nous semble devoir occuper une autre place que celle qu'il lui a assignée.

1845. M. L. Redtenbacher, dont nous avons fait connaître la disposition méthodique des Hétéromères (2), distribuait de la manière suivante, dans son livre Die Gattungen der deutschen Kaefer-Fauna, les coupes génériques de sa famille des ОЕре́мѐкеs.

GENRE.

A. Latennes insérées dans une petite échancrure des yeux.

B. Élytres à peine plus larges à la base que le prothorax : celui-ci transversal et faiblement convexe.

Osphya.

BB. Élytres près d'une fois plus larges à la base que le prothorax : celui-ci plus ou moins cylindrique.

C. Troisième article des antennes à peine deux fois plus long que le deuxième. Prothorax sans impressions. Antennes filiformes.

Sparedrus

CC. Troisième article des antennes au moins quatre fois aussi long que le deuxième. Prothorax avec des impressions. Antennes faiblement dentées en scie.

Calopus.

AA. Antennes insérées un peu au devant des yeux.

D. Élytres larges, cylindriques, convexes, un peu rétrécies après l'épaule, puis élargies d'une manière un peu ventrue après le milieu, et à augle droit à l'angle sutural dont l'extrémité est subarrondie. Prothorax cordiforme.

Ditylus.

<sup>(1)</sup> Hist, nat. des Coléopt. de Fr. (Hétéromères, Introd. p. 15.)

<sup>(2)</sup> Hist, nat. de Coléopt, de Fr. (Heteromères, Introduct., page 16 à 19.)

DD. Élytres allongées, étroites, soit de largeur à peu près égale jusqu'à l'extrémité, soit rétrécies en pointe à celle-ci.

E. Cuisses postérieures du 7 fortement renslées. Antennes de onze articles dans les deux sexes.

F. Élytres rétrécies en pointe vers l'extrémité.

OEdemera.

FF. Élytres presque d'égale largeur; plus de quatre fois aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble; chargées de faibles nervures longitudinales.

Dryops.

EE. Toutes les cuisses simples dans les deux sexes.

G. Antennes de douze articles, au moins dans l'un des sexes.

H. Antennes de douze articles dans les deux sexes, Élytres rétrécies en pointe vers l'extrémité. Cuisses antérieures épaisses.

Pachychirus.

HII. Antennes de douze articles chez le 3, de onze chez la Q. Élytres non rétrécies. Cuisses antérieures simples.

Anoncodes.

GG. Antennes de onze articles dans les deux sexes. Élytres non rétrécies.

Asclera.

Ces coupes génériques étaient disposées dans l'ordre suivant : Osphya, Asclera, Anoncodes, OEdemera, Pachychirus, Dryops,

Osphya, Asclera, Anoncodes, OEdemera, Pachychirus, Dryops, Calopus, Sparedrus, Ditylus.

L'auteur donnait au genre Anoncodes sa véritable orthographe, et créait le genre *Pachychirus*. Il est à regretter que pour quelquesunes de ces coupes il ait employé des caractères applicables à un seul sexe, et par conséquent ayant peu de valeur.

1845. La même année, M. E. Blanchard distribuait comme suit sa famille des OEDÉMÉRIDES, la cinquième de sa Tribu des Cantharidiens (1).

1. Antennes en dents de scie, comprimées et presque aussi longues que le corps.

Calopus.

 Antennes simples à articles eylindriques. Palpes à dernier article rensié.

Sparedre.

 Autenues filiformes très-courtes, extrémement grêles. Corselet beaucoup plus large que long, à bords relevés.

Nothus.

4. Antennes filiformes, à dernier article plus long que le précédent.

Dityle.

5. Antennes longues et très-gréles, à dernier article plus petit que le précédent. Guisses postérieures gréles dans les denx sexes. Palpes à dernier article un peu sécuriforme.

Nacerdes.

(Asclera et Anoncodes, Dejean.)

<sup>(1)</sup> Hist nal. des Coléopt. de Fr. (Hétéromères, Introduct., page 16.)

 Antennes longues très-gréles. Guisses postérieures très-renflées dans les Palpes à dernier article cylindrique. Élytres trèsrétrécies vers l'extrémité.

OEdemera.

1846. Telles étaient les fluctuations que la classification de nos Angustipennes avait subie jusqu'alors, lorsque dans le premier volume de la Linnea entomologica (¹), parut la Révision des OEdémérides d'Europe, ouvrage posthume de feu le Dr Guillaume Schmidt (²), mort président de la Société entomologique de Stettin; l'un de ces travaux qui par les soins remarquables et consciencieux apportés dans les descriptions et dans la synonymie, font époque dans les annales de la science. Le savant Entomologiste partagea ces insectes suivant le tableau ci-joint:

GENRES.

- J. Tête arrondie. Antennes insérées sur une protubérance de la tête.
  Troisième et quatrième articles des tarses, des deux premières paires :
  deuxième et troisième, de la dernière paire, tomenteux ,
  - a. Antépénultième article des tarses triangulaire.

Calopus.
Sparedrus.

aa. Antépénultième article des tarses bilobé.

Sparearus 5\_

II. A. Premier à quatrième articles des tarses antérieurs et intermédiaires: deuxième et troisième articles des tarses postérieurs, tomenteux
D

tomenteux Dity lus.

B. Premier à quatrième articles des tarses autérieurs : deuxième

à quatrième, des tarses intermédiaire: troisième des tarses
postérieurs, tomenteux.

Nacerdes.

C. Premier à quatrième articles des tarses antérieurs : qua-

C. Premier à quatrième articles des tarses antérieurs : quatrième des tarses postérieurs, tomenteux.

1. Tibias antérieurs à un scul éperon.

a. Palpes maxillaires sécuriformes.

Xanthochroa

aa. Palpes maxillaires subconiques.

β. Cuisses antérieures du 8, enflées.

Nouv. genre (1)

ββ. Cuisses antérieures du 8, simples.

Anoncodes.

<sup>(1)</sup> Cet ouvrage périodique, destiné à faire suite au Zeitschrift de Germar, paraît devoir, en grande partie au moins, ses moyens d'existence à la munificence éclairée de Sa Majesté le Roi de Prusse, et paraît sous les auspices de la Société entomologique de Stettin. Sa publication a été d'abord confiée aux soins de MM. Dohrn et Schaum, le premier président, le second, alors secrétaire de la compagnie savante précitée. Aujourd'hui l'infatigable successeur du Dr Schmidt, M. Dohrn, en dirige seul la publication.

<sup>(2)</sup> Il avait été présenté à la Société entomologique par le savant M. Suffrian.

<sup>(3)</sup> Ce genre auquel la modestie de l'auteur n'a pas imposé de nom, porte celui de Letonymus dans le Catal. de M. de Marseul.

2. Tibias autéricurs à deux éperous.

a. Antennes insérées près des yeux.

a. Palpes maxillaires et labiaux sécuriformes.

az. Palpes maxillaires obconiques : les labiaux obtriangulaires.

β. Yeux réniformes.
 ββ. Yeux arrondis.

aaa. Palpes maxillaires et labiaux obconiques.

b. Autennes écartées des yeux.

a. Palpes maxillaires et labiaux sécuriformes.

aa. Palpes maxillaires sécuriformes.

β. Palpes labiaux cylindriques.

ββ. Palpes labiaux obtriangulaires

aaa. Palpes maxillaires et labiaux cylindriques.

III. Tête pourvue d'un museau, Tarses nus.

1859 Enfin M Achilla Costa da

Asclera.

Asciera.

Dry ops.

OEdemera.

Stenoxis.

Chrysanthia.

Probosca.

Stenostoma.
Mycterus.

1852. Enfin M. Achille Costa, dans sa Fauna del Regno di Napoli, en suivant à peu près les traces de Schmidt, retrancha le genre Mycterus de sa famille des OEDÉMÉRIDES, constitua peut-être ainsi les véritables limites de ce groupe, et l'enrichit du genre OEdemerina, fondé aux dépens des véritables OEdémères, et auquel il donnait les caractères suivants:

Pieds semblables dans les deux sexes : cuisses postérieures grêles. Elytres non rétrécies ou à peine rétrécies postérieurement, à suture droite.

Telles sont les phases diverses subies jusqu'à ce jour par la classification de ces insectes, pour arriver à constituer la Tribu des Angustipennes dans les bornes que nous lui assignons, et pour la subdiviser en coupes génériques. Après tant de savantes recherches, il nous est resté peu de choses à glaner. L'essai d'une distribution méthodique un peu différente de celle de nos devanciers et l'emploi de quelques caractères encore inusités pour la distinction des espèces, seront peut-être les seuls titres capables de recommander ces pages aux amis de la science.

Nos Angustipennes, en dehors des ouvrages généraux, ont été l'objet de peu de travaux particuliers. A part l'article OEdémère, donné par Olivier dans l'Encyclopédie méthodique (1), et le Mémoire Sur quelques OEdémérides de la Russie (2) de M. le docteur

<sup>(1)</sup> Encyclopédie méthodique, tom. 8, pages 437-431 (1811).

<sup>(2)</sup> Ueber cinige russiche OEdemeriden, in Bullet, de la Soc. des Natur, de Moscou, page 132 à 147 (1847), et pl. 4 du Bulletiu n.º 1 de ladite année.

Frédéric Kolenati, il reste à signaler peu d'études spéciales sur ces Coléoptères.

Mais divers auteurs, dont les noms et les travaux trouveront une place plus naturelle dans les feuilles suivantes, ont contribué à agrandir le domaine de la science, en faisant connaître les découvertes nouvelles; d'autres ont bien mérité des amis de la nature, en donnant des descriptions plus ou moins soignées des. Coléoptères de cette Tribu.

Un petit nombre d'anatomistes, parmi lesquels nous nous plairons toujours à citer M. le docteur Léon Dufour, nous ont révélé l'organisation interne de ces petits animaux. Suivant ce savant illustre (4), nos Angustipennes ont un canal digestif, égal à une fois et demie la longueur du corps, offrant un œsophage grêle, presque capillaire, présentant à son extrémité un jabot latéral, une véritable panse, munie d'un pédicule court; un ventricule chylifique allongé, droit; un intestin grêle filiforme, plus ou moins flexueux; un cœcum renslé, oblong; un rectum brusquement distinct de ce dernier, droit et plus allongé chez la 2 que chez le 7. Ce tube digestif présente enfin, de chaque côté de l'origine de l'œsophage, un vaisseau biliaire simple, slexueux, d'une grande ténuité.

Cette Tribu peut se partager en deux branches:

Branches.

complètement insérées dans une échancrure profonde des yeux et

portées sur un tubercule. Mésosternum engagé entre les hanches
au moins jusqu'à la moitié de la longueur de celles-ci.

CALOPAIRES.

soit peu engagées dans l'échancrure assez faible des yeux, soit plus ou moins isolées de ces organes, quand ils sont entiers; non portées sur un tubercule. Mésosternum peu engagé entre

les hanches. OEdénéraires.

ntennes

<sup>(1)</sup> Annales des Sc. natur., tom. 3, pages 483-484 (1824); — tom. 6, page 453 (1825); — tom. 8, page 5 à 49 (1826).

### PREMIÉRE BRANCHE.

#### CALOPAIRES.

CARACTÈRES. Antennes complètement insérées dans une échancrure profonde des yeux et portées sur un tubercule: cette échancrure située vers le milieu du côté interne des yeux, et regardant, du côté opposé de la tête, l'angle antérieur de l'épistome. Mésosternum engagé entre les hanches intermédiaires, au moins jusqu'à la moitié de la longueur de celles ci. Tête beaucoup moins prolongée depuis le bord antérieur des yeux jusqu'à l'extrémité des mandibules, que depuis ce bord jusqu'au prothorax. Yeux séparés de ce dernier par un espace au moins aussi grand que leur lobe postérieur. Prothorax presque carré, un peu plus large vers le tiers de ses côtés, peu ou point sinué entre ce point et les angles postérieurs. Ecusson en triangle à côtés curvilignes. Elytres subparallèles sur la majeure partie de leur longueur; cinq fois au moins aussi longues que le prothorax; contiguës ou à peu'près à la suture; dépouryues de bossette ou de convexité apicale. Premier anneau du ventre complètement apparent, presque aussi grand que le deuxième. Postépisternum près de quatre fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Cuisses toutes inermes et non renslées. Tibias antérieurs à deux éperons. Pénultième et antépénultième articles des tarses, subcordiformes ou obtriangulaires, entaillés en angle ouvert à leur bord postérieur, et garnis en dessous d'une sorte de brosse soveuse : les précédents hérissés de poils soveux. Corps allongé.

Ajoutez à ces caractères :

Epistome et labre tranverses. Mandibules bisides à l'extrémité, Dernier article des palpes maxillaires anguleusement dilaté à son côté interne. Elytres débordant de chaque côté la base du prothorax, d'un tiers de la longueur de chacune; creusées d'une sosselte; sans rebord bien marqué à la suture; munies d'un rebord marginal.

Genre Calopus, CALOPE; Fabricius (1).

(καλοπους, qui a de beaux pieds).

CARACTÈRES. Antennes plus longues que la moitié du corps (2) ou en égalant presque la longueur (3); rétrécies vers l'extrémité 3, ou

<sup>(1)</sup> Syst. Entem., p. 82.

subfiliformes  $\mathfrak P$ ; de onze articles: le dernier sans appendice apparent ou bien distinct: le premier, légèrement arqué, plus court que le troisième: le deuxième très-court, à peine égal au cinquième de la longueur du troisième: le quatrième au moins aussi long que celui-ci: les cinquième à dixième subgraduellement moins longs: les troisième à dixième comprimés et fortement dentés  $(\mathfrak P)$ : les quatrième à dixième subcylindriques et faiblement dentés à leur extrémité  $(\mathfrak P)$ . Yeux séparés du prothorax par un espace plus grand que leur lobe postérieur. Front plus étroit que le diamètre transversal d'un œil. Tête visiblement moins développée en longueur depuis l'extrémité du labre jusqu'au bord antérieur des yeux, que le diamètre longitudinal de ces organes; à peu près sans sillon sur la suture frontale. Palpes maxillaires à dernier article à peu près droit à son côté externe; élargi d'arrière en avant à son côté inféro-interne jusqu'à la moitié environ de sa longueur, rétréci ensuite en ligne à peu près droite, de ce point à l'extrémité de son côté postérieur; une fois au moins plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand.

OBS. Le ventre paraît avoir six arceaux chez le 7; mais le sixième doit être considéré comme l'étui destiné à protéger les pièces internes.

- 1. C. serraticornis; Linné. Allongé; subparallèle; d'un brun testacé; ponctué; garni de poils cendrés, couchés, peu épais. Yeux noirs. Prothorax faiblement sinué vers les deux tiers de ses côtés; subdéprimé longitudinalement sur son milieu; offrant ordinairement de chaque côté de cette dépression deux reliefs linéaires plus ou moins apparents. Elytres chargées chacune de trois ou quatre nervures longitudinales: la troisième dans la direction du calus, raccourcie en devant: la quatrième souvent nulle.
- Antennes prolongées au moins jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes de la longueur du corps; très-comprimées à partir du troisième article: celui-ci presque aussi large à l'extrémité que le tiers de sa longueur; offrant les troisième à dixième articles fortement dentés: le dernier sublinéaire: le premier près d'une fois moins long que le troisième: celui-ci à peine aussi grand que le suivant: les quatrième à dixième subgraduellement et faiblement moins longs: le onzième plus long que le dixième. Yeux plus globuleux; séparés l'un de l'autre sur le milieu du front par un espace à peine plus large que le diamètre du deuxième article des antennes. Tête plus large que le

prothorax: celui-ci à peine plus long que large. Cinquième arceau ventral entaillé dans le milieu de son bord postérieur: le sixième étroit, subparallèle, au moins aussi long que les trois quarts du précédent, bilobé à son extrémité, creusé en dessous d'une fossette suborbiculaire profonde. Premier article des tarses postérieurs au moins une fois plus long que tons les suivants réunis.

Q.Antennes prolongées environ jusqu'aux deux tiers de la longueur du corps; faiblement comprimées, sublinéaires; à troisième article filiforme; offrant les quatrième à dixième plus faiblement dentés: le dernier ovalairement allongé: le premier, de deux tiers au moins plus court que le troisième: celui-ci à peine aussi grand que le suivant: les quatrième à onzième graduellement moins longs. Yeux moins globuleux; séparés l'un de l'autre, sur le milieu du front, par un espace égal au tiers du diamètre transversal de l'un d'eux. Tête à peine plus large que le prothorax dans son diamètre transversal le plus grand: celui-ci, à peine aussi long que large. Cinquième arceau ventral arqué en arrière à son extrémité: le sixième, peu ou point distinct. Premier article des tarses postérieurs d'un quart ou d'un tiers plus long que tous les suivants réunis.

Cerambyx serraticornis, Linn., Syst. Nat. 10e édit. t. 1. p. 390. 40. — Id. 12e édit. t. 1. p. 624. 65. — Id. Fauna suec. p. 192, 665. — P. L. S. Mueller, C. Linn. Naturs. t. 5. 1e part. p. 276. 65. — De Geer, Mem. t. 5. p. 79. 16. — Goeze, Entom. Beyt. t. 1. p. 451. 65. — Retz. Gener., p. 141. 879. — De Villers, C. Linn. Eutom. t. 1. p. 246. 67,

Calopus serraticornis, FAB. Syst. entom. p. 182. 1. - Id. Spec. ins. t. 1. p. 228. 1. - Id. Mant. ins. t. 1. p. 145. 1. - Id. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 303. 1. - Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 312, 1. - GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 1865. 1. - ROEMER, Gener. lns. p. 37. planche du titre. - Ouv. Encycl. méth. t. 5. (1790) p. 271.-Id. Entom. t. 4. u. 72. p. 4. 1. pl, 1 fig. 1 a, b, c. - Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. (1803) t. 4. p. 141. - Panz. Faun. germ. 3. 15. - Id. Entom. germ. p. 254-1. - Id. Index. p. 169. 1. - Helwig. in Rossi, Faun. etrusc. t. 1 p. 163. note.-PAYR. Faun suec. t. 4. p. 65. 1. - LATR. Hist. nat. t. 10 p. 363. pl. 89. fig. 8.ld, Gen. t. 2. p. 203. 1. - GYLLENN. Act. Upsal. nov. t. 6. p. 129. 19. - Id. Insect. suec. t. 2. p. 511. 1. - Schonn. Syn. Ins. t. 3. p. 410. 1. - LAMARCK. Anim. s. vert. t. 4. p. 375. 1. - Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 6. (1817) p. 261. 45e cah. pl. 11. fig. 4. - Goldfuss, Handb. p. 330. - Zetteast. Faun. lapp. p. 375. 1. -Id. Ins. lapp. p. 459. 1. - Steph. Illustr. t. 5 p. 61. - Id. Man. p. 338. 2581. - Sahlb. Ins. fenn. p. 446. 1. - De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 251. 1. pl. 20. fig. 1. - Guéasa, Icon. du Regn. anim. p. 712. pl. 32, fig. 5. insectes; 5, a, tête. - Kolenati, Ueber cinig russ. OEdemer. in Bull. de la Soc. des Natur. de Mosc. (1847) n. 1. p. 133. - Schmidt, Revis. etc. in Linnaea enfom. t. 1. p. 29. 1. - L. REDTENB. Faun. austr. p. 627.

Longueur. 0,0137 à 0,0225 (7 à 10 l.). Largeur. 0,0030 à 0,0039 (1 2/5 à 2 3/4. l.)

Corps allongé; subparallèle; peu ou très-médiocrement convexe; d'unbrun testacé; ruguleusement ponctué; garni de poils cendrés assez longs, couchés, peu épais. Tête à peine creusée d'un sillon transversal léger sur la suture frontale. Mandibules fauyes, à extrémité noire. Palpes d'un brun testacé. Antennes de même couleur; pubescentes, conformées comme il a été dit. Prothorax tronqué en devant; élargi jusqu'au quart ou au tiers de sa largeur, subsinueusement et assez faiblement rétréci ensuite jusqu'à la base; tronqué et rebordé à cette dernière; un peu moins large à celle-ci qu'il est long sur son milieu; sans rebord, mais un peu relevé à son bord antérieur; subdéprimé longitudinalement sur son milieu; ordinairement chargé, de chaque côté de cette dépression, vers chaque tiers externe de sa largeur, de deux reliefs linéaires : le premier, naissant de la partie antéro-externe du bord antérieur et dirigé un peu en dedans, en ligne longitudinale oblique, jusqu'aux deux cinquièmes de sa longueur: le deuxième, naissant vers l'extrémité du précédent, mais un peu plus en dehors, et longitudinalement prolongé jusqu'à la base, vers le tiers externe de celle-ci : ces reliefs souvent peu distincts, surtout chez la 9 ; d'un brun testacé; ruguleux; marqués de points assez petits, donnant chacun naissance à un poil cendré, couché. Ecusson en triangle subéquilatéral; pubescent. Elytres einq ou six fois aussi longues que le prothorax; subparallèles jusque près de l'extrémité, arrondies à celle-ci (prises ensemble); étroitement rebordées latéralement; mediocrement ou très-médiocrement convexes; d'un brun testacé; ruguleusement ponctuées; pubescentes; chargées chacune de trois ou quatre faibles nervures longitudinales : la deuxième ordinairement la plus apparente, prolongée jusqu'aux neuf dixièmes des étuis : la première ordinairement unie à la précédente à son extrémité : la troisième naissant vers le quart ou le tiers de la longueur, dans la direction du calus huméral, aussi longuement prolongée que les précédentes : la quatrième souvent peu apparente, naissant en dehors du calus, plus ou moins courte, souvent indistincte. Ailes amples ; nébuleuses ou subhyalines. Dessous du corps et pieds d'un brun testacé : pubescents: le dessous du corps un peu luisant; finement ponctué. Pieds allongés; grêles.

Cette espèce habite en France les lieux froids ou les montagnes élevées. On la trouve dans les Alpes et les Pyrénées, Je l'ai reçue de ces deux localités, de feu mon ami Donzel, et de la première, de feu M. Pierret. Elle est crépusculaire ou nocturne.

Oss. L'insecte varie de taille; il est d'une teinte plus pâle, quand la matière colorante n'a pas eu le temps de se développer complètement.

La larve de cette espèce décrite, pour la première fois par Gyllenhal, a, suivant cet auteur, le corps glabre; plus large à sa partie antérieure; pourvu de six pieds; blanc, avec la tête petite et brune: celle-ci suivie de douze anneaux, dont le premier ou représentant du prothorax, plus grand, lisse: les suivants ponctués à leur bord antérieur: le dernier armé de deux petites cornes recourbées, noires à leur sommet (1). Cette larve vit dans le bois mort (2).

A cette branche se rattache le genre Sparedrus, réduit, dans les catalogues de la Faune d'Europe, à une seule espèce, jusqu'à ce jour étrangère à la France.

## Genre Sparedrus, Sparedre ; Schmidt (3).

CARACTÈRES. Antennes aussi longues au moins que la moitié du corps; décroissant de la base à l'extrémité, en partie subdentées; de onze articles: le premier à peu près droit, notablement plus long que le troisième: le deuxième au moins égal au tiers du suivant: les troisième à dixième graduellement moins longs: les quatrième à dixième, subdentés (A) ou à peine subdentés (A). Front aussi large environ que le diamètre transversal d'un œil. Yeux séparés du bord antérieur du prothorax par un espace à peine aussi grand que leur lobe postérieur. Tête aussi développée, depuis l'extrémité du labre jusqu'au bord antérieur des yeux, que le diamètre longitudinal de ces organes; creusée d'un sillon sur la suture frontale. Palpes maxillaires à dernier article anguleux à son côté externe vers les deux tiers

<sup>(1)</sup> Voy. Gyllenhal, loc. cit.— Erichson, Zur system. Kenntriss der Insectenlarven, in Erichson's Archiv. fuer Naturgesch. t. 8, prem. part. (1842) p. 349.— Chapuis et Candèze, Catal. p. 183.

<sup>(2)</sup> Mannerseim. Revue entom. etc. in Bullet. de la Soc.i. des Natur. de Mosc. (1846) nº 1. p. 201. — Kolenati, loc. cit. in Bullet. de la Soc. i. des Natur. de Mosc. (1847) p. 154.

<sup>(3)</sup> Sparedrus (MEGERLE) (DEJEAN) Catal (1824) p. 72 — Id. (1835) p. — Id. (1837) p. 249. — Schmidt. Revis. d. eur. OEdemer. in Linnea entom. t. l. (1846) p. 17 et 22 etc.

de sa longueur et sinué ou rétréci de ce point à l'extrémité; élargi d'arrière en avant à son côté inféro-interne jusques au-delà de la moitié de sa longueur, rétréci ensuite en ligne courbe, de ce point à l'extrémité de son côté postérieur; une fois environ plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand.

OBS. Le ventre a seulement cinq arceaux visibles chez le , aussi

bien que chez la ?.

- S. testaceus; Andersch. Allongé; convexe; pubescent; noir, avec les élytres d'un roux testacé. Prothorax subcylindrique, à peine plus large vers le tiers ou les deux cinquièmes, et non sinué ensuite sur les côtés; ponctué. Elytres ruguleusement ponctuées; sans traces de nervures.
- ¿. Cinquième segment de l'abdomen échancré dans le milieu de son bord postérieur. Antennes un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax ordinairement déprimé longitudinalement sur son dos.
- Q. Cinquième arceau du ventre sans échancrure. Antennes à peine aussi longues que la moitié du corps. Prothorax ordinairement sans dépression longitudinale sur le dos.

Calopus testaceus, Andersch, Entom. Bemerk. in Hoppe's Taschenb. (1797) p. 145. 7.
— Schöne. Syn. ins. t. 3. p. 411. 3. — Germar, Faun. Ins. Europ. 10, no 5.

Sparedrus testaceus, (Dejean) Catal. (1821) p. 72.— Id. (1833) p. 227. — Id. (1837) p. 249. — (Dael) Catal. (1823) p. 46. — de Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 251. — Schmidt, Revis. d. eur. OEdemer. in Linnæa entom. 1. 1. p. 22. 1. — L. Redtenb. Faun. Aust. p. 628.

Longueur 0,0100 à 0,0146 (4 1/2 à 6 1/21.) Largeur 0,0028 à 0,0036 (4 1/4 à 1 2/31.).

Patrie; l'Autriche, la Hongrie.

S. Orsinii; Costa. Allongé; revêtu d'une pubescence fauve; à fond d'un testacé foncé, tirant sur le châtain-clair, avec la poitrine un peu plus obscure; les yeux et l'extrémité des mandibules, noirs.

Sparedrus Orsinii, Costa, Faun. d. Regn. d. Nap. (Edemer.) p. 5. I. pl. IX. fig. I.

Long. 0,0123 à 0,0147 (6 1/2 à 6 1/2). Larg. 0,0033 à 0,0036 (4 1/2 à 1 2/3 1.).

Patrie: les Abruzzes (Royaume de Naples.)

#### DEUXIÈME BRANCHE.

#### OEDÉMÉRAIRES.

Caractères. Antennes soit peu engagées dans l'échancrure assez faible des yeux, soit plus ou moins isolées de ces organes, quand ils sont entiers; non portées sur un tubercule. Mésosternum peu engagé entre les hanches intermédiaires. Tête généralement plus prolongée depuis le bord antérieur des yeux jusqu'à l'extrémité des mandibules, que depuis ce bord jusqu'au prothorax. Élytres plus ou moins allongées; déhiscentes à la suture chez plusieurs. Pénultième article des tarses au moins échancré et garni en dessous d'une brosse soyeuse. Corps le plus souvent allongé.

## Ajoutez à ces caractères :

Labre transverse, souvent un peu échancré. Mandibules bifides à l'extrémité. Élytres débordant de chaque côté la base du prothorax d'un tiers environ de la largeur de chacune; creusées d'une fossette; généralement munies d'un rebord sutural plus ou moins prononcé; souvent munies d'un rebord marginal; chargées de deux à quatre nervures longitudinales: les première et deuxième naissant de la base ou à peu près: la deuxième, passant sur la fossette humérale: la première ordinairement un peu plus rapprochée à sa naissance de la deuxième que du rebord sutural.

Ces insectes peuvent être partagés en trois rameaux:

Rameaux.

échancrés. Antennes offrant le bord postérieur de leur base, moins avancé ou à peine aussi avancé que le bord antérieur des yeux.

NACERDATES

Prothorax plus étroit au devant de son rehord basilaire que vers le quart ou le tiers de sa largeur.

OEDÉMÉRATES.

Prothorax subgraduellement élargi d'avant en arrière, offrant à sa base sa plus grande largeur. Partie antérieure de la tête allongée en museau. Sténostomates.

Yeux

Quelques catalogues donnent, comme appartenant à notre Faune, le Ditylus lævis, Fischer, qui habite plus spécialement les parties orientales et boréales de l'Europe. Cet insecte constitue un rameau particulier, qui doit être placé avant celui des Nacerdates.

#### DITYLATES.

CARACTÈRES. Yeux échancrés à leur côté interne, avant la moitié de leur longueur. Antennes insérées au devant des yeux et plus avancées que ces organes, d'un espace au moins égal au diamètre de leur second article. Elytres graduellement élargies jusque vers les deux tiers de leur longueur. Corps suballongé.

Ce rameau est réduit au genre suivant.

Genre Ditylus, DYTILE; Fischer (1).

(διτυλος, qui a deux calus).

CARACTÈRES. Ajoutez aux précédents : Antennes de onze articles ; décroissant de grosseur à partir du troisième : le onzième plus long que le dixième, peu distinctement appendicé, surtout chez la 9 : les premiers grossissant un peu de la base à l'extrémité : les autres subcylindriques : le premier droit ou à peu près, un peu plus long que le troisième : le deuxième égal environ à la moitié du suivant : le troisième à peine aussi long ou un peu moins long que le quatrième, trois fois environ aussi long qu'il est large dans son milieu : les quatrième à dixième graduellement moins longs. Yeux séparés du bord antérieur du prothorax par un espace presque égal à leur lobe postérieur. Prothorax offrant vers le quart de sa longueur sa plus grande largeur, rétréci ensuite. Élytres à quatre nervures : la troisième parfois peu apparente. Mésosternum engagé entre les hanches jusqu'au tiers environ de la longueur de celle-ci. Ventre à premier arceau un peu voilé. Tibias antérieurs à deux éperons assez forts. Tarses antérieurs et intermédiaires, garnis d'une brosse sous les quatre premiers articles: les postérieurs sous les deuxième et troisième: le pénultième bilobé en dessus, entaillé ou subbilobé en dessous.

<sup>(1)</sup> Fischer, Mémoires de la Soc. i. des Natur. de Moscou, tom. 5 (1817), p. 469, pl. XV. a. — Id., Entomogr. de la Russie, tom. 1 (1820), page 31, pl. V, fig. 4 et pl. du titre.

- Obs. Les Dityles ont le corps proportionnellement assez large et conséquemment beaucoup moins étroit que tous les autres insectes de cette Tribu.
- D. lavis; Fabricus. Suballongé; médiocrement convexe; d'un noir bleuâtre; pubescent. Tête et prothorax finement ponctués: celui-ci un peu plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; rayé sur la ligne médiane d'un sillon linéaire antérieurement affaibti ou peu distinct. Élytres subsinueusement élargies jusqu'aux deux tiers; arrondies postérieurement; ruguleusement ponctuées: chargées de quatre nervures: la quatrième naissant vers le cinquième de la longueur, dans la direction du calus, séparée du bord externe par un espace presque égal au sixième de la largeur des étuis: la troisième plus raccourcie en devant.

Helops lævis, Fabricus, Mantiss. t. 1. p. 213. 7. — Id. Entom. syst. t. 1. 1. 420. 13. — Id. Syst. Eleuth. t. 1 p. 160, 24. — Oliv. Eucycl. méth. 1. 7. (1792) p. 46. 41. — Schonb. Syst. ins. t. 1. p. 160. 25. — Panzer. Entom. germ. p. 43. 5. Pimelia (Helops) lævis, Gmel. C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 2010. 67. Tenebrio lævis, De Villers, C. Linn. Entom. t. 4. p. 362.

Ditylus helopioides, FISCHER, Mem. de la Soc. des Natur. de Mosc. 1. 5. (1817) p. 469. pl. 45. a. — Id. Entom. de la Russie, t. 4. p 31. pl. 5. fig. 5 1, a insect.; b. élytres

Ditylus lævis, (Delean) Catal. (1821, p. 72. — Saulb. Ins. fenn. p. 494. l. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 251. — Guér. Icon. du Reg. anim., p. 127, pl. 33, fig. 6; 6, a, lête. — Schmidt, Revision etc. in Linnæa entomolog, t. 1. p. 26. l. — Kolenatt, Ueb. einig. russ. OEdemer. in Bullet, de la Soc. i. d. Nat. de Mosc. (1847) p. 134. — L. Redtenb. Fann. Aust. p. 628.

Long. 0,0146 à 0,0180 (6 1/2 à 8 l.). Larg. 0,0045 à 0 0051 (2 à 2 1/4l.) à la base des élytres; 0,0056 à 0,0060 (2 1/2 à 2 2/3 l.) vers les deux tiers de la longueur de celles-ci.

Corps suballongé; peu convexe sur le dos; d'un noir bleuâtre; garni de poils couchés, assez fins, de même couleur. Tête d'un quart plus longue que large; pointillée ou finement ponctuée; relevée en rebord au côté interne de la base des antennes. Prothorax subsinueusement tronqué en devant; subcordiforme, arrondi sur les côtés jusqu'à la moitié de la longueur, plus étroit ensuite; muni à la base d'un rebord relevé; planiuscule sur le dos, un peu inégal; rayé sur la ligne médiane d'un sillon linéaire affaibli ou peu distinct en devant; finement ponctué; un peu luisant. Ecusson un peu plus long que lar-

ge; à peine rétréci d'avant en arrière; tronqué ou subarrondi postérieurement. Elytres quatre fois aussi longues que le prothorax; subsinueusement élargies jusqu'aux deux tiers, arrondies postérieurement; peu convexes sur le dos; munies d'un rebord sutural et d'un marginal; chargées en outre de quatre nervures: les première et deuxième prolongées jusqu'aux neuf dixièmes et unies postérieurement: la quatrième naissant dans la direction du bord externe du calas, aussi longuement prolongée que les autres, séparée du bord externe par un espace presque égal au sixième de la largeur des étuis: la troisième naissant dans la direction du dos du calus, vers le tiers de la longueur, plus courte postérieurement que les autres, parfois peu distincte. Dessous du corps et pieds noirs, ou d'un noir bleuâtre. Premier article des tarses postérieurs à peine aussi long que tous les suivants réunis.

Patrie: la Russie et quelques autres parties de l'Europe. On le trouve depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de juin. Cet insecte est nocturne. Il n'est pas venu à notre connaissance qu'il ait jusqu'à ce jour été trouvé en France.

Oss. La direction de la quatrième nervure des élytres et la distance qui la sépare du bord marginal, suffisent pour permettre de distinguer cette espèce entre toutes les autres de cette Tribu.

M. Kolenati, dans le Bull. de la Soc. imp. des. Natur. de Moscou, année 1847, p. 137-140, a fait connaître la larve de cet insecte; en voici la description:

Larve. Tête enchâssée dans le segment prothoracique; une fois au moins plus large que le dernier segment du corps; médiocrement épaisse; d'un blanc jaunâtre, avec de fines rides longitudinales; hérissée de poils brunâtres et clairsemés; offrant sur la ligne médiane une ligne blanche, naissant du bord postérieur et bifurquée en avant; déprimée sur l'espace compris entre cette bifurcation. Ocelles nuls. Antennes situées au bord antérieur de la tête, et articulées au dessus de la base des mandibules; dirigées en avant; de couleur presque blanche; composées de quatre articles: le premier, semi-globuleux, près d'une fois plus court que le deuxième, mais plus d'une fois plus large: le deuxième, graduellement un peu rétréci, une fois aussilong que large, de moitié moins long que le troisième: le quatrième très-court, terminé par une soie. Epistome plan; corné; paré d'une

large bande transversale brune. Labre corné; avancé; d'un brun luisant, avec les angles postérieurs noirâtres, et les antérieurs arrondis: cilié en devant. Mandibules allongées; cornées; presque tétraedres; d'un brun luisant, avec l'extrémité noire : munies à celleci de deux dents solides et pointues; armées à leur côté interne, et presque jusqu'à la moitié de celui-ci, de petites dents acérées : mandibule gauche un peu plus longue que la droite. Mâchoires charnues ; grosses; blanches, insérées au côté externe de la lèvre, sur une base large et transversale; à un lobe, garni de poils soyeux à son côté interne. Palpes maxillaires blancs; à trois articles : les premier et deuxième, subcylindriques : le premier égalant presque en longueur le deuxième, mais plus épais : le troisième, petit, presque conique, mais plus épais que le dernier article des antennes. Levre charnue, d'un blanc jaunâtre. Menton étroit. Palpes labiaux presque confondus ensemble à la base; d'un blanc jaunâtre; de deux articles: le premier allongé : le deuxième court. Languette presque triangulairement rétrécie de la base à l'extrémité; garnie de poils fins, et terminée par deux soies fines et divergentes. Corps d'un blanc jaunâtre, presque entièrement blanc chez les individus frais ou vivants : garni de poils bruns et clairsemés : composé de douze segments charnus ; les six ou sept premiers, graduellement plus étroits : les quatre ou cinq suivants à peu près de même grosseur : le dernier déclive, rétréci en ogive à son extrémilé : les trois premiers composant le thorax: le premier le plus long et le plus large, faiblement plus large que la tête; les deuxième et troisième plus courts; le troisième le plus court de tous : les sixième et septième (ou les troisième et quatrième de l'abdomen) chargés chacun en dessous d'une paire de mamelons charnus, analogues à ceux qui se trouvent à la partie inférieure du segment anal; armés de trois rangées distinctes de petites pointes cornées et brunes : les six premiers segments, offrant de chaque côté de la ligne médiane du dos, mais seulement à un fort grossissement, un léger tubercule muni d'aspérités ou de petites pointes courbées et brunes, moins distinctes sur les derniers anneaux : dernier segment rebordé en dessous ; offrant la fente anale transversale : côtés des segments du corps constituant un bourrelet longitudinal sinué et charnu. Pieds courts ; composés d'une hanche munie sur sa partie antérieure de petites pointes fines et cornées; d'un trochanter, d'une cuisse et d'un tibia, bruns et garnis de poils ; et enfin d'un ongle petit et simple, représentant le tarse. Stigmates au nombre de neuf paires : la première, située sur le pli existant sur les

côtés, entre les pro et mésothorax : les huit autres paires, sur chacun des premiers segments de l'abdomen. Cette larve vit dans le bois, où elle creuse des galeries.

Voyez Kolenati, loc. cit., pl. 4, fig. 2, 3, 4, larve; fig. 5 à 20, détails.

#### PREMIER RAMEAU.

#### NACERDATES.

CABACTÈRES. Yeux échancrés. Antennes peu ou point engagées dans l'échancrure des yeux; offrant le bord postérieur de leur base moins avancé ou à peine aussi avancé que la partie la plus antérieure des yeux; offrant le côté externe de ladite base, moins avancé que le bord interne des yeux.

Les Nacerdates ont tous le prothorax élargi vers le quart ou le tiers de ses côtés et sinué ou sinuément rétréci entre ce point et le rebord basilaire; peu convexe: l'écusson rétréci d'avant en arrière et plus ou moins tronqué à l'extrémité; les élytres peu convexes sur la majeure partie de leur surface; chargées chacune de trois ou quatre nervures longitudinales: la troisième (quand il il y en a quatre) dans la direction du calus huméral, raccourcie en devant, parfois peu distincte ou nulle: la plus extérieure naissant en dehors du calus, plus ou moins rapprochée du bord marginal; l'antépectus, court sur les côtés, avec la partie sternale peu engagée entre les hanches; le médipectus bissubsinué ou presque tronqué à son bord postérieur, avec la partie sternale peu prolongée et peu engagée entre les hanches; les postépisternums rétrécis d'avant en arrière; les épimères postérieures cachées.

Obs. — En général les  $\sigma^n$  ont le prothorax et les élytres proportionnellement plus étroits, et, par suite de cette disposition, la tête est ordinairement un peu plus large dans son diamètre transversal le plus grand que le prothorax dans le sien, et celui-ci le plus souvent aussi long ou un peu plus long sur son milieu, qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; tandis que chez la  $\mathfrak P$ , la tête est habituellement moins large que le prothorax, et celui-ci un peu moins long ou à peine aussi long que large.

# Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

GENRES.

Elytres à quatre nervures ; non chargées d'une bossette apicale. Yeux séparés du prothorax par un espace égal à leur diamètre transversal, pris dans le point de leur échancrure. Nacerdes.

Elytres à trois nervures; chargées postérieurement d'une bossette apicale visible. Yeux séparés du prothorax par un espace visiblemeut plus court que leur diamètre transversal, pris dans le point de leur échancrure.

Anoncodes.

Dernier article des palpes maxillaires graduellement Dernier article des palpes maxillaires en forme de coutre on de hache, offrant vers sa basc ou vers ses deux cinquièmes sa plus grande largeur, subgradue!lement rétréci ensuite à son côté interne jusqu'à l'extrémité du bord externe. Elytres à quatre nervures. Tibias antérieurs à deux éperons courts.

Asclera.

Tibias antérieurs à un seul éperon : les postérieurs droits. Elytres non chargées d'une bossette; à quatre nervures simples. Deuxième article des antennes égal environ au tiers du troisième

Xanthochroa,

Tibias antérieurs à deux éperons : les postérieurs arqués. Elytres chargées d'une bossette apicale; à trois ou quatre nervures ; offrant en outre des ramifications, on des lignes élevées plus ou moios courtes. Deuxième article des antennes très-court.

Dryops.

e bord interne des yeux. Côté externe moins avancé du côté du front que du dernier article des palpes maxillaires en ligne droite ou à peu près.

l'extrémité.

externe du dernier artiele des palpes maxillaires, anguleux vers la moitie au moins aussi avancé du côté du front que le bord interne des yeux. Côté

ou les deux tiers de sa longueur, et rétréci ou échancré entre ce point et

élargi depuis la base jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de son côté interne, et offrant vers ce point

sa plus grande largeur. Tibias antérieurs

éperon très-apparent.

Genre Nacerdes, NACERDE; Schmidt (1).

CARACTÈRES. Antennes à peine engagées dans l'échancrure des yeux ; offrant le côté interne de leur base, au moins aussi avancé du côté du front que le bord interne des yeux, et le côté externe de la même base, moins avancé que le bord précité; offrant le bord postérieur de teur base moins avancé, ou à peine aussi avancé que la partie la plus antérieure des yeux; filiformes; de douze articles distincts (7), ou de onze articles, avec le onzième visiblement appendicé (?): le premier, droit, grossissant graduellement vers l'extrémité: le deuxième soit égal au tiers du suivant, soit un peu plus court que ce tiers : le troisième, trois fois aussi long que large : les quatrième à dixième subgraduellement moins longs. Yeux obliquement transverses; échancrés un peu après le milieu de leur côté interne; offrant leur échancrure dirigée, du côté opposé de la tête, vers l'angle antérieur opposé de l'épistome, séparée du prothorax par un espace aussi grand que leur lobe postérieur. Palpes maxillaires à dernier article une fois plus long que large; offrant son côté externe anguleux vers la moitié ou les deux tiers de sa longueur, et sinué ou échancré entre ce point et l'extrémité; graduellement élargi à son côté interne jusqu'aux deux tiers ou trois-quarts de sa longueur, offrant dans ce point sa plus grande largeur, et obliquement coupé ensuite jusqu'à l'angle antéro-externe. Tête au moins aussi longue depuis le bord antérieur des yeux jusqu'à l'extrémité des mandibules, que depuis ce bord jusqu'au prothorax; creusée d'un sillon sur la suture frontale. Elytres à quatre nervures : la quatrième naissant à peine en dehors du côté externe du calus huméral, séparée, sur toute sa longueur, du bord externe par un espace égal au septième ou au huitième de la largeur des étuis : ceux-ci non chargés d'une bossette ou gibbosité apparente à leur extrémité. Tibias antérieurs à un seul éperon, très-apparent.

I. N. Lepturoides; Thunberg. Allongé; garni en dessus de poils

<sup>(1)</sup> Nacerdes (Steven) (Dejean) Catal. (1835), p. 228. — Id. (1837), p. 250. — Schmidt, Revis. d. eur. OEdemer. in Linnæea entom., t. 1 (1846), p. 17 et 28.

fins et soyeux. Tête et prothorax en partie au moins d'un flave testacé ou d'une teinte rapprochée. Elytres flaves ou d'un flave testacé, avec l'extrémité d'un noir violacé; à quatre nervures : la troisième raccourcie en devant : la quatrième séparée du bord marginal par un espace égal au huitième de la largeur des étuis. Dessous du corps noir sur les médiet postpectus, et au moins sur les quatre premiers arceaux du ventre. Cuisses et souvent partie au moins des tibias postérieurs, brunes.

- 7. Tête un peu plus large que le prothorax. Antennes de douze articles distincts; prolongées au moins jusqu'aux deux tiers du corps. Prothorax soit tronqué, soit échancré en devant; plus rétréci postérieurement; au moins aussi long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Ventre un peu incourbé: cinquième arceau près d'une fois plus long que le quatrième, fendu longitudinalement jusqu'à la moitié de sa longueur et divisé par là, dans sa moitié postérieure, en deux lobes terminés chacun en ogive. Partie sous-pygidiale, munie de deux lames une fois plus longues que larges, parallèles sur la majeure partie de leur longueur, arrondies à l'extrémité. Pygidium bilobé. Corps proportionnellement plus étroit.
- ¿7. Tête à peine aussi large ou un peu moins large que le prothorax. Antennes de onze articles: le onzième plus ou moins visiblement appendicé; prolongées à peine au delà de la moitié de longueur du corps. Prothorax ordinairement tronqué en devant; moins rétréci postérieurement; à peine aussi long ou un peu moins long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Ventre non incourbé: à cinquième arceau de trois-quarts plus long que le quatrième, obtusément arrondi à sa partie postérieure, avec le milieu de celle-ci souvent tronqué ou légèrement échancré. Pygidium arrondi à l'extrémité. Corps proportionnellement moins large.

ETAT NORMAL.

Tête d'un roux testacé, avec le front noir ou brun, et ordinairement le côté des tempes brun ou brunâtre. Antennes brunes ou brunâtres, avec la partie inférieure d'un flave testacé ou d'un flave cendré. Prothorax d'un roux testacé, avec les côtés noirs et souvent une partie du milieu noirâtre : repli noir ou brun, au moins en grande partie. Elytres d'un flave testacé, avec le septième

postérieur de leur longueur, d'un noir violacé ou d'un noir violet. Dessous du corps noir, mais souvent moins profondément sur l'antépectus. Cuisses noires ou d'un brun noir. Tibias intermédiaires et postérieurs et tarses des mêmes pieds, de couleur pareille : genoux, tibias et tarses antérieurs, d'un flave testacé, parfois un peu obscur.

### Variations (par défaut).

Oss. Quand la matière colorante a été peu développée, le milieu du front et la partie postérieure sont d'un flave roux ou d'une teinte rapprochée, quelquefois d'un flave brûlé. Les antennes sont entièrement ou presque entièrement d'un flave testacé ou cendré. La partie longitudinale médiane est d'un flave rougeâtre ou d'un roux testacé, sur une largeur inégale et variable. Les cuisses sont moins noires : tibias et tarses postérieurs seulement brunâtres ou nébuleux, ou même d'un flave nébuleux, avec quelques taches plus obscures.

## Variations (par excès).

Obs. Quand au contraire la matière colorante a pris le plus grand développement, le front est noir; les côtés des tempes de même couleur ou brunâtres; les antennes d'un brun plus ou moins foncé en dessus; le prothorax noir, avec la partie longitudinale médiane obscure ou brune sur une plus ou moins grande étendue de son milieu; quelquefois il est noir ou d'un noir brûlé, avec une tache après le bord antérieur, le rebord basilaire et une tache triangulaire au devant de celui-ci flaves; plus rarement il est noir, avec le rebord basilaire, et seulement une petite tache au devant de ce bord, d'un flave testacé. La tache d'un noir violet de l'extrémité des élytres en couvre parfois le tiers postérieur; celles-ci offrent souvent ehacune alors une tache nébuleuse brune ou noirâtre, étendue presque depuis l'écusson jusqu'au calus, et prolongée, en se rétrécissant nn peu, souvent jusqu'au cinquième de la longueur des étuis. Toutes les cuisses, et les tibias et tarses des quatre pieds postérieurs, sont noirs.

Les hanches antérieures, ordinairement testacées, sont parsois brunes ou noirâtres, même chez des variétés par défaut.

Q. Tête, prothorax et élytres d'un flave testacé, ou d'une teinte rapprochée: ces dernières, d'un noir violacé, sur le dixième postérieur de leur longueur. Antennes comme chez le A. Dessous du corps noir, avec l'antépectus et la moitié postérieure de l'extrémité du cinquième arceau ventral, d'un flave testacé. Cuisses noires, avec les

genoux d'un slave testacé. Tibias antérieurs d'un slave testacé, parsois un peu obscur : les autres, bruns ou brunâtres. Tarses bruns ou brunâtres, souvent avec les derniers articles d'un slave cendré.

## Variations (par défaut).

Oss. Dans les variations par défaut la couleur du dessus du corps est plus grise ou plus orangée sur la tête et sur le prothorax. Les antennes sont entièrement ou presque entièrement d'un jaune testacé. Tous les tibias et tarses sont parfois de même nuance, ou avec une teinte nébuleuse sur ceux des quatre derniers pieds. Le cinquième arceau ventral est presque entièrement d'un flave testacé.

### Variations (par excès).

Oss. Quand la matière colorante obscure a été plus abondante, le milieu du front est marqué d'une teinte nébuleuse ou brunâtre. Le prothorax montre une tache ponctiforme noire ou noirâtre vers la partie anguleuse de ses côtés. Les tibias et tarses des quatre pieds postérieurs sont souvent plus foncés.

Les hanches antérieures offrent aussi des modifications de couleur, qui parfois ne sont pas en harmonie avec les variations par défaut ou par excès.

La Cantharide fauve, avec la pointe des étuis, noire, Geoffroy, Hist abr. t. 1. p. 344.7. Cantharis lepturoides, Thung. Nov. Insector. Species, in Nov. Act. reg. Soc. Scient. Upsal. t. 4. (1784) p. 18. 52. — GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 1897. 55.

Cantharis testacea, Fouchr. Ent. par. t. 1. p. 155. 7. - Dr Villers, C. Linn. Entom. t. 1. p. 301. 40.

Necydalis notata, FABR. Ent. syst. t. 1. 2. p. 353. 15. —Id. Syst Eleuth. t. 2. p. 371. 18. — PANZ. Ent. germ. p. 278. 14. — PANK. Faun. suec. t. 3. p. 432. 1.

Cantharis nigripes, FABR. Spec. Ins. t. 1. p. 260. 45.—Id. Mant. t. 4 p. 466. 18.—Id. Ent. syst. t. 1. 1. p. 249. 25. — Id. Syst. Eleuth. t. 1. p. 302. 42 — ILLIG. Magaz. t. 4. p. 127. 18. — GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1 p. 1897. 18. — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 300. 36.

Cantharis acuta , MARSH. Ent. brit. p. 372. 14.

OEdemera melanura, Oliv. Ent. t. 3 n. 50. p. 9. 8. pl. 1. fig. 8,a b (2).—Curt. Brit. Entom. t. 9. 157. 7.

OEdemera notata, LATR. Hist. nat. t. 11. p. 7. 2. — OLIV. Encycl. meth. t. 8. (1811) p. 444. 12. (2). — DE CASTELNAU, Hist. Lat. t. 2. p. 252. 1.

Necydalis lepturoides, Gyllenn. Ins. suec. t. 2. p. 627. 1.

OEdemera analis, Oliv. Encyc. meth. t. 8. p. 143. 10 (3).

Necydalis erminea, Germar, Reis. nach Dalmat. p. 225. 236.

Nacerdes notata, Des. Catal. (1833) p. 228. — Id. (1837) p. 250.

Ischnomera melanura, Steff. Illustr. t. 1. p. 54. l. — Id. Man. p. 337. 2640.

Nacerdes melanura, Schmidt. Revis. in Linn. entom. t. 1. p. 29. l. (\$\sigma P\$). — Kolenati, l. c. in Bull. de la Soc. i. des Natur. de Mosc. (1847) p. 140. — A. Costa, Faun. d. Regn. d. Napol. (Edemer.) p. 7. 1. (\$\sigma P\$) pl. IX. fig. 2. (\$\Q\$).

Anoncodes melanura, L. Redtenb. Faun. Aust. p. 623.

Long. 0,0061 à 0,0135 ou même 0,0157 (2 3/4 à 6 ou 71.) — Larg. 0,0016 à 0,0035 (2/3 à 4 4/2 1.)

Corps allongé; subparallèle; finement pouctué; garni d'un duvet fin, soyeux, concolore, en dessus. Tête pointillée ou finement ponctuée, avec l'épistome presque lisse et luisant; sillonnée transversalement sur la suture frontale : colorée comme il a été dit. Mandibules flaves ou d'un jaune orangé à la base, noires à l'extrémité. Palpes d'un flave testacé, avec le dernier article des maxillaires noir à l'extrémité. Antennes de couleur variable, flaves au moins là la base. Prothorax soit tronqué, soit légèrement échancré (d), ordinairement tronqué ou à peine arqué en devant (?); offrant vers le quart ou un peu plus de ses côtés sa plus grande largeur, sinuément rétréci ensuite jusqu'au rebord basilaire; tronqué à la base, ordinairement avec une légère échancrure dans le milieu de celle-ci; peu convexe; faiblement relevé en rebord, en devant; ordinairement marqué d'une fossette peu profonde à l'extrémité de la ligne médianc, et d'une autre vers la moitié de celle-ci; parfois noté d'un point enfoncé souvent peu apparent de chaque côté de la ligne médiane, un peu après le milieu de sa longueur; pointillé: peu distinctement pubescent; coloré comme il a été dit. Ecusson en triangle tronqué postérieurement; plan; d'un flave jaune ou orangé (?), souvent d'un flave ou roux brûlé (?). Elytres quatre fois aussi longues que le prothorax; subsinuément parallèles jusqu'aux cinq sixièmes de leur longueur, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural; peu convexes; ruguleusement et finement ponctuées, garnies de poils soyeux, fins, courts, assez apparents, assez épais; à quatre nervures prolongées en s'affaiblissant jusque près de l'extrémité: la deuxième un peu courbée en dehors sur la fossette : la troisième, naissant vers le tiers de la longueur des étuis, souvent peu marquée : la quatrième naissant un peu en debors du bord externe du calus huméral, vers la moitié ou un peu moins de sa longueur; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps garni de poils cendrés plus longs; coloré comme il a été dit. Pieds allongés; colorés comme il a été dit.

Cette espèce se trouve principalement sur les bords de la mer, soit sur les bois déposés près des rivages, soit sur les algues; quelquefois sur les fleurs. Elle paraît habiter toutes nos côtes maritimes.

Obs. Cette Nacerde offre parsois, dans ses sormes, des modifications assez sensibles suivant les individus. Les or surtout diffèrent assez sensiblement des 2, pour avoir été pendant longtemps considérés comme constituant une espèce différente.

La N. caucasica, indiquée dans le Catal. Dejean (1837) p. 250, serait, suivant Schmidt, identique avec la N. lepturoides.

La synonymie de cette espèce a mis les entomologistes à la torture comme l'a fort bien remarqué le savant monographe allemand. La plupart des auteurs modernes croient cette Nacerde identique avec le Cantharis melanura de Linné : c'est une erreur. Dans la collection de l'illustre suédois, conservée à Londres, à côté de l'insecte étiqueté de la plume même du père de la science, sous le nom précité, il se trouve, il est vrai, deux autres individus appartenant à notre Nacerde; mais ces derniers y ont été mis postérieurement par une main étrangère. Tous ceux qui ont visité le temple de la science, à Shoo Square 32, savent que Smith, l'acquéreur du musée de Linné, au lieu de conserver religieusement intactes ses collections précieuses, a eu la déplorable pensée d'y intercaller, et souvent avec peu de discernement, des espèces que l'auteur du Systema Naturæ n'a pas eu sous les yeux. Elles sont en général assez faciles à reconnaître soit à l'étiquette, soit à d'autres caractères. Les deux individus dont nous venons de parler sont dans ce cas. Quant à l'exemplaire typique, celui que Linné a décrit, il appartient au Rhagonycha melanura, comme l'indiquent très bien les expressions suivantes: Thorace rotundato, corpore luteo, elytris apicis nigris.

Ni Paykull, qui avait connu Linné, ni Olivier, qui avait visité à Londres la collection de cet illustre naturaliste, n'ont ajouté la synonymie de cet auteur, en décrivant: le premier, sa Necydalis notatu: le second, son OEdemera melanura (Entom. t. 3). Nous avons donc été obligé de restituer à cette espèce le nom de lepturoides que lui avait donné Thunberg, et que Gyllenhal lui avait conservé.

La Nec. nigripes de Fabricius, se rapporte évidemment à cette espèce.

Quant à la Necy. notata du même auteur, elle est identique avec

son Crioceris adusta, suivant les observations d'Illiger (¹) et de Megerle de Mühlfeld (²), et suivant des exemplaires dénommés par Fabricius lui-même, exemplaires qui ont passé de la collection de Hübner dans celle de Germar. On a donc supposé, et sans doute avec raison, qu'en formulant la diagnose de sa Necydalis notata, il avait sous les yeux celle de sa Necyd. melanura, comme l'indiquent susfisamment les expressions: statura et magnitudo omnino N. melanuræ, et ce serait par une erreur de sa part qu'il aurait envoyé à Hübner le Crioceris adusta, comme étant sa Necy. notata.

Olivier, après avoir, dans son Entomologie, décrit notre Nacerde comme espèce nouvelle, sous le nom d'OEdemera melanura, lui rendit, dans l'Encyclopédie méthodique t. 8 (1811). le nom fabricien de notata.

Genre Anoncodes; Anoncode; Schmidt (3).

(α, privatif; ἄγκος, enflure.)

Caractères. Antennes à peine engagées dans l'échancrure des yeux; offrant le bord postérieur de leur base moins avancé, ou à peine aussi avancé que la partie la plus antérieure des yeux; offrant le côté interne de ladite base à peu près aussi avancé sur le front que le bord interne des yeux; filiformes; de douze articles distincts (7), ou de onze articles, avec le onzième appendicé (2); le premier, droit; le deuxième ordinairement égal au tiers du suivant ou à peu près; le troisième, trois ou quatre fois aussi long que large; les quatrième à dixième, subgraduellement moins longs. Yeux obliquement transverses; échancrés un peu après le milieu de leur côté interne; offrant leur échancrure dirigée du côté opposé de la tête, vers la suture frontale ou vers la moitié du côté de l'épistome; séparés du prothorax par un espace ordinairement moins grand que la moitié de leur diamètre transversal.

<sup>(1)</sup> Zusaetze, Berichtigungen und Bemerkungen zu Fabricii Systema Eleutherator. in Illioza's Magaz. t. 4. p. 127. 18.

<sup>(2,</sup> Bemerkungen, Berichtigungen und Zusaetze su Illiger's Zusaetzen etc Linz, 1812, p. 31. — Id. German's Magaz t. 1. 2. (1815), p. 169.

<sup>(3)</sup> Anogcodes (Dejean) Gatal. (1833) p. 228.— Id. (1837) p. 250.

Anoncodes, Schmidt, Revis. d. eur. OEdem. in Linnea entom t. 1. p. 17 et 92.

Palpes maxillaires à dernier article une fois plus long que large, offrant son côté externe anguleux vers la moitié ou un peu plus de sa longueur et sinué ou échancré entre ce point et l'extrémité, graduellement élargi d'arrière en avant à son côté interne jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de sa longueur, offrant dans ce point sa plus grande largeur, et obliquement coupé ensuite jusqu'à l'extrémité de son côté externe. Tête plus longue depuis le bord antérieur des yeux jusqu'à l'extrémité des mandibules, que depuis ce bord jusqu'au prothorax; creusée d'un sillon sur la suture frontale. Élytres à trois nervures: la troisième, naissant plus en dehors que le côté externe du calus huméral, séparée du rebord marginal par un espace moins grand ou à peine aussi grand que sa largeur, chez le g<sup>n</sup>, un peu plus grand chez la 2; étuis chargés. à leur extrémité, d'un bossette ou gibbosité apparente. Tibias antérieurs à un seul éperon, très-yisible.

# A ces caractères généraux ajoutez :

Prothorax tronqué on à peu près en devant; élargi jusqu'an quart ou un peu plus de ses côtés, offrant dans ce point sa plus grande largeur, puis médiocrement ou assez faiblement rétréci d'une manière sinuée jusqu'au rebord basilaire; peu convexe; inégal en dessus, parfois creusé de quatre fossettes disposées en croix: les deux latérales souvent peu apparentes. Ecusson en triangle, tronqué plus ou moins étroitement à l'extrémité. Élytres ordinairement trois fois et demie à quatre fois aussi longues que le prothorax; rarement rétrécies vers les trois cinquièmes environ de leur longueur; planiuscules sur la majeure partie de leur surface; munies d'un rebord sutural ordinairement assez saillant; chargées chacune de trois nervures longitudinales : la première souvent affaiblie ou raccourcie postérieurement : la deuxième, passant sur la fossette humérale. Ailes parsois un peu apparentes entre les élytres. Antépectus court sur les côtés, avec la partie sternale anguleuse, peu ou médiocrement engagée entre les hanches, Cuisses postérieures non renslées : les antérieures ou intermédiaires parfois armées d'une dent chez le .A. Avant-dernier article des tarses échancré en dessons, à son bord postérieur.

Ces insectes doivent leur nom à leurs cuisses postérieures non renflées, comme chez les A des OEdémères. On les trouve sur les fleurs.

- A. Elytres au moins en partie d'un flave testacé ou d'une teinte rapprochée.
  - B. Cuisses du 7 inermes. Ventre de la 9 ordinairement testacé.
    - C. Lames sous-pygidiales du 7 tronquées à l'extrémité. Cinquième arceau du ventre de la 2 échancré.
- 1. A. adusta; Panzer. Brièvement pubescent; d'un noir bleuûtre sur la poitrine et sur la tête: palpes, base des antennes et extrémité des hanches, testacés. Ecusson non sillonné (2). Elytres d'un roux fauve ou flave testacé, avec le côté externe d'un noir bleu, au moins vers l'extrémité, et à celle-ci; à trois nervures: l'interne raccourcie. Prothorax et ventre de même couleur que la poitrine (3); ordinairement d'un flave testacé (2); lames sous-pygidiales tronquées et cuisses inermes (3). Cinquième segment du ventre, entaillé (2).
- A. Tête plus large que le prothorax du quart ou de la moitié de la largeur des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts au moins du corps; de douze articles distincts. Prothorax plus étroit; d'un sixième ou d'un cinquième plus long que large. Elytres en courbe rentrante, très-sensible ou très-prononcée, des deux aux quatre cinquièmes au moins de leur côté externe, et en courbe rentrante plus faible à leur côté interne, offrant vers les trois cinquièmes ou un peu plus de leur longueur leur partie la plus étroite, à peine plus larges dans ce point que les trois cinquièmes de leur base; troisième nervure séparée en devant du rebord marginal par un espace moins grand que sa largeur, un peu plus grand postérieurement. Ventre à deuxième arceau de moitié plus grand que le troisième, offrant souvent à la base une dépression presque indistincte, de chaque côté de la ligne médiane: le cinquième arceau trois fois au moins aussi long que le quatrième, subparallèle sur ses deux tiers antérieurs, rétréci ensuite en ligne courbe; largement et carrément entaillé jusqu'au tiers au moins de sa longueur : cette entaille couvrant plus de la moitié médiaire de sa largeur, déprimé sur sa partie antérieure : ses lobes postérieurs, en ligne droite à leur côté interne, en ligne arquée à l'externe. Partie sous pygidiale munie de deux lames dépassant les lobes d'une longueur égale à ceuxci, en ligne droite à leur côté externe, subgraduellement élargies à l'interne jusqu'à la moitié de leur longueur, subparallèles ensuite, tronquées à leur extrémité. Pygidium profondément entaillé, bilobé. Cuisses normales, inermes. Tibias droits. Tarses antérieurs plus larges.

Q Tête un peu plus étroite que le prothorax. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes du corps; de onze articles : le onzième appendicé, souvent peu distinctement. Prothorax moins long ou à peine aussi long que large. Elytres très-légèrement en courbe rentrante des deux aux quatre cinquièmes de leur côté externe, en ligne droite à l'interne, un peu déhiscentes ; la troisième nervure séparée du rebord marginal par un espace une fois et demie aussi grand que sa largeur. Ventre à cinquième arceau une fois plus long que le quatrième ; entaillé à son extrémité. Pygidium entaillé à peu près de même. Cuisses simples et inermes. Tibias droits et grêles.

# ETAT NORMAL.

O' Poitrine, ventre, pygidium, pieds, tête, antennes, prothorax et écusson, noirs ou d'un noir bleuâtre; partie inférieure des deux premiers articles des antennes, base des palpes, bord antérieur du labre, partie des mandibules et extrémité des hanches, d'un roux ou flave testacé. Elytres d'un flave testacé ou d'un flave tirant sur le fauve, avec le bord apical, et l'extrémité au moins du bord externe, jusques et y comprise la nervure juxta-marginale, d'un noir bleuâtre ou violâtre.

Ors. Les tibias et les tarses sont moins obscurs, en partie au moins, par l'effet des poils dont ils sont garnis.

Cantharis ustulata, Scopol. Ent. carn. p. 43, 140. var?

Leptura ferruginea, Schrank, Beytr. z. Naturg. p. 68, 14, pl. 3, fig. 14?

Necydalis ustulata, Schrank, Enum. p. 170, 319?

Necydalis adusta, Panz. Ent. germ. p. 279. 19.— 1d. Faun. germ. 36.11. — 1d. Krit. Revis. p. 117. — 1d. Index p. 180. 4. — Schaark, Faun. boic. 1. 1. p. 686. 964.

Anoncodes adusta, Schmot, Revis. etc. in Linn. entom. t. 1. p. 94. — Kolenati, in Bullet. de la Soc. i. d. Nat. d. Mosc. (1847) p. 144. — L. Redtene. Faun. austr. p. 623.

## Variations (par défaut).

Var. a. Elytres unicolores ou n'offrant pas ou presque pas de traces de la bordure apicale et de la postéro-marginale.

Oss. Les antennes sont parfois d'un roux testacé vers leur extrémité.

Anoncodes adusta, Schmidt, loc. cit. p. 95. var. β.

OEdemera paradoxa, Falders. Faun. transc. in Nouv. Mem. de la Soc. i. d. Nat. de Mosc. t. 5, 2° part. p. 147. 393.

#### Variations (par excès).

Var. \( \beta \). Bordure marginale d'un bleu noir, dilatée avant la moitié de leur longueur, en forme de bande transversale, n'atteignant pas la suture.

Anoncodes adusta, Schuldt, I. c. p. 95. var. y.

Oß. Je n'ai pas vu cette variété indiquée par Schmidt.

Prothorax, écusson et abdomen, d'un flave rougeâtre ou roussâtre. Elytres d'un flave testacé ou d'un flave tirant sur le roux fauve, avec se bord apical et l'extrémité au moins du bord externe, jusques et y comprise la nervure juxta-marginale, quelquefois depuis le cinquième ou le quart de la longueur du bord marginal, d'un noir bleuâtre.

Necydalis collaris, Panz. Ent. germ p. 278. 16. — Id. Fann. germ. 36, 10.

OEdemera collaris, Oliv. Ency. méth. t. 8. p. 415. 20. — (Dejean) Catal. (1821) p. 76.

Anogeodes collaris, (Dejean) Catal. (1833) p. 228 — Id. (1857) p. 250

Anoncodes adasta, Scimidt, Revis. etc. in Linn. entom. t. 1. p. 91. —

Kolenati, in Bullet, de la Soc. i. d. Nat. de Mosc. (1847) p. 144. — L. Bedtenb.

Faun. austr. p. 627.

### Variations (par défaut) .

Var. 7. Etytres n'offrant que l'extrémité, d'un noir bleu.

Anoncodes adusta, Kolenati, loc. cit. p. 145. var. h,

## Variations (par excès).

Var. 8. Prothorax d'un flave rouge, maculé de quelques taches, ou parfois d'une ligne noire ou noirâtre.

Oss. Tantôt c'est une ligne transverse médiaire après le bord antérieur; tautôt un point ou une ligne longitudinale sur la ligne médiane, noirs ou d'un noir bleuâtre.

Cantharis ustulata, Scorot. Ent. carn. p. 43. 140?
Anoncodes adusta, Schmidt, loc. cit. var. 8.

D'autres fois le prothorax est parsemé de taches noirâtres et les élytres sont noires seulement à l'extrémité.

Anoncodes flaviventris, FALDEM, Faun. transc. in Nouv. Mém. de la Soc. imp. d. Nat. de Mosc. t. 5. 2° part. p. 143, 590, pl. 4, fig. 4.

Var. e. Elytres nébuleuses ou d'un nébuleux violâtre ou brun, avec la base et la suture d'un flave testacé : la bordure suturale flave, plus ou moins étroite.

Obs. Le prothorax offre ordinairement alors quelques-unes des taches précitées; souvent l'abdomen présente, surtout vers sa base, des taches noirâtres, ou même les deux premiers arceaux bruns on poirâtres.

Var. 5. Elytres d'un noir bleuûtre, avec la base et la partie suturale, sur une largeur plus ou moins restreinte, d'un flave testacé.

Oss. Le prothorax et l'abdomen sont ordinairement plus ou moins tachés.

Anoncodes adusta, Schmidt, loc. cit. p. 95. var. & et ζ.

Var. 4. Abdomen entièrement brun, brun noir, ou brun bleuâtre. ou d'un noir bleu.

Obs. Cette coloration de l'abdomen se rencontre ordinairement avec les élytres plus ou moins obscures.

Anoncodes adusta, Schmidt, loc. cil. p. 95. var. 7. - Kolenati, loc. cil. var. 2.

Outre les variétés ci-dessus, M. Kolenati indique encore les suivantes se rapportant toutes à la ?.

Var. 9. Prothorax d'un noir bleu, avec le bord postérieur et deux taches marginales de couleur rousse. Ventre d'un noir bleu.

Var. .. Prothorax et ventre roux : le premier, orné d'une tache quadrangulaire : le second, paré de taches marginales, d'un noir bleu.

Long. 0,0078 à 0,0107 (3 1/2 à 4 3/4 l.) Larg. 0,0018 à 0,0025 (1/5 à 1 1/3 l.

Corps allongé; planiuscule; pubescent. Tête noire; pointillée; assez lisse sur sa partie postérieure, ruguleuse et subdéprimée sur la partie antérieure du front; chargée sur celui-ci de deux lignes en relief naissant chacune vers le bord postérieur de l'échancrure des yeux et convergeant vers la moitié de la longueur du lobe postérieur de ces organes, sur la partie médiane du front; garnie de poils cendrés peu épais. Palpes ordinairement flaves au moins en grande partie (7), souvent noirs (?). Antennes noires, avec la partie inférieure du premier ou des deux premiers articles, flavescente; brièvement pubescentes.

Prothorax tronqué en devant; un peu élargi jusque vers le tiers de ses côtés, offrant dans ce point sa plus grande largeur, puis légèrement sinué et faiblement rétréci jusqu'au rebord basilaire; tronqué ou à peine échancré en arc, à la base; très-médiocrement convexe; noir (d) ou d'un rouge jaune (2); garni de poils fins et concolores; pointillé ou finement ponctué; légèrement inégal, ordinairement marqué seulement d'une dépression prononcée au devant du rebord basilaire, chez le 7; noté, chez la 2, de trois fossettes obtriangulairement disposées, offrant le plus souvent en outre après le bord antérieur, un sillon transversal, légèrement en arc dirigé en arrière. Ecusson en triangle plus long que large, un peu tronqué à son extrémité; noir (♂) souvent flave (?); pubescent; ordinairement rayé d'un sillon longitudinal un peu interrompu dans son milieu, chez le 2: sans sillon marqué chez la ? . Elytres trois fois et demie aussi longues que le prothorax; subparallèles jusqu'aux trois quarts de leur côté externe, puis rétrécies en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural (?); trèssensiblement en courbe rentrante, offrant vers les deux tiers de leur longueur, la partie rentrante la plus prononcée, puis un peu élargics jusqu'aux quatre cinquièmes, et rétrécies ensuite en ligne courbe, et subarrondies chacune à l'extrémité (7); en ligne à peu près droite à la suture jusqu'aux cinq sixièmes de leur longueur, mais souvent un peu contiguës ; très-finement et ruguleusement ponctuées ; garnies de poils fins, soyeux, couchés, assez courts et d'un roux mi-doré sur les parties claires, concolores sur les parties noires; chargées chacune d'une bossette élargie en ligne courbe d'arrière en avant, tronquée à sa partie antérieure, moins longue qu'elle est large en devant; à trois nervures, ordinairement prolongées jusqu'à la bossette : la première quelquesois nulle ou très - affaiblie dans sa seconde moitié: la deuxième médiocrement courbée en dehors sur la fossette humérale, prolongée jusqu'à la bossette : la troisième naissant au niveau du tiers antérieur du côté externe du calus, plus faible chez le de que chez la 2, moins rapprochée du rebord marginal vers son extrémité, chez le premier ; colorées comme il a été dit. Dessous du corps luisant; superficiellement pointillé; garni de poils cendrés; d'un noir bleuâtre ou verdâtre, au moins sur la poitrine, coloré sur le ventre comme il a été dit. Pieds pubescents; d'un noir bleuâtre ou verdâtre. Hanches testacées à l'extrémité. Cuisses inermes (22). Tibias antérieurs à un seul éperon, ordinairement obscur.

Cette espèce paraît dans les mois de juin et de juillet, sur les gmbelles et quelques autres fleurs, dans les parties humides, froj-

des ou montagneuses. Elle semble rare dans notre pays. Je l'ai prise à la Grande-Chartreuse. Elle se trouve dans les environs de Paris et dans diverses autres parties de la France.

Elle paraît avoir été décrite pour la première fois par Scopeli, dont les descriptions, généralement trop courtes, laissent souvent des incertitudes dans l'esprit du synonymiste.

Panzer décrivit et figura le  $\sigma$  sous le nom de N. adusta et la  $\mathcal{P}$  sous celui de N. collaris. Schmidt, le premier, a su rattacher les deux sexes à une même espèce.

Obs. Elle offre, comme nous l'avons indiqué, suivant les sexes ou suivant les individus, des variations nombreuses dans la coloration des diverses parties de son corps. Outre le prothorax, les élytres et l'abdomen, dont les modifications de teintes frappent plus vite les regards, les palpes, la base et la moitié postérieure des autennes, les hanches et les tarses, sont loin d'avoir toujours les mêmes couleurs. L'écusson est généralement noir chez le 7, souvent testacé chez la  $\mathfrak{P}$ .

Indépendamment des différences qu'elle présente dans la coloration de ses téguments, cette espèce se distingue très-facilement des deux suivantes, ayant aussi les élytres au moins en partie flaves ou testacées, par ses étuis en courbe rentrante sensible (\$\psi\$) ou très-prononcée (\$\sigma^2\$), à leur bord externe; par l'échancrure quadrangulaire du cinquième arceau ventral, et par la forme des lames souspygidiales tronquées à l'extrémité, avec les angles non émoussés, chez le \$\sigma^2\$; par le cinquième arceau ventral de la \$\pi\$ échancré à son bord postérieur.

CC. Lames sous-pygidiales du A obtuses à l'extrémité. Cinquième arceau du ventre de la Q entier.

2. A. rufiventris; Scopoli. Pubescent; d'un noir verdâtre sur la poitrine, la tête, l'écusson et les pieds: partie inférieure de la base des tibias antérieurs, des antennes et des palpes, ordinairement testacée. Écusson sillonné. Élytres d'un flave testacé (3), ou d'un noir brûlé, avec la base et la suture d'un flave testacé (3); à trois nervures: l'interne, très-faible, surtout après la moitié, arrivant à peine à la bossette. Prothorax et ventre concolores avec la poitrine (3); d'un flave testacé, avec l'extrémité du ventre noire (3). Lames sous-pygidiales obtusément arrondies à l'extrémité. Cuisses intermédiaires inermes (3). Cinquième segment du ventre, arrondi, entier; pygidium ordinairement testacé; et cuisses inermes (3).

- des yeux. Antennes prolongées à peine jusqu'aux trois cinquièmes du corps; de douze articles distincts. Prothorax proportionnellement plus étroit; un peu plus long que large. Élytres en courbe rentrante à leur côté externe, sur la majeure partie de leur longueur; un peu déhiscentes à la suture, avec l'extrémité courbée en dehors; à trois nervures séparées du rebord marginal par un espace à peine égal à son diamètre. Ventre offrant les quatre premiers arceaux réguliers: le troisième, égal aux trois cinquièmes du deuxième: le cinquième, un peu plus long que le deuxième; entaillé jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus sur sa longueur, et divisé ainsi postérieurement en deux lobes subarrondis à l'extrémité. Pygidium tronqué ou à peine échancré. Partie sous-pygidiale, munie de deux lames un peuplus longues que les lobes du cinquième arceau, en ligne droite à leur côté interne, en ligne courbe ou obtusément arrondies à leur extrémité depuis leur partie postéro-externe jusqu'à l'angle postéro-interne. Cuisses de forme normale; inermes. Tibias droits.
- Q. Tête moins large que le prothorax. Antennes prolongées à peine au-delà des deux cinquièmes du corps; de onze articles : le onzième, appendicé. Prothorax un peu moins long ou à peine aussi long que large. Élytres en ligne à peu près droite à leur côté externe, où légèrement en courbe rentrante seulement entre les épaules et la moitié de leur longueur; à troisième nervure séparée du rebord marginal par un espace près de deux fois aussi grand que son diamètre. Ventre à deuxième arceau de moitié au moins plus grand que le troisième : le cinquième d'un tiers au moins plus grand que le quatrième, obtusément arrondi à son extrémité, subconvexe sur sa moitié antérieure, plan ou subdéprimé sur la postérieure. Pygidium arrondi ou peu sensiblement échancré. Cuisses simples et inermes. Tibias grêles

#### ETAT NORMAL.

A. Poitrine, ventre, pieds, tête, antennes, prothorax et écusson, noirs, d'un noir bleuâtre ou d'un bleuâtre noir : partie inférieure des deux premiers articles des antennes, partie des palpes, base au moins des tibias antérieurs, flaves. Élytres d'un noir bleuâtre ou violâtre, avec la base et environ la moitié longitudinale interne, flaves ou d'un flave testacé : la partie noire, naissant vers le quart on la moitié de la longueur du calus huméral, prolongée jusqu'à l'ex-

trémité, en couvrant la partie externe jusqu'à la seconde nervure, et même un peu plus en dedans, du quart aux trois quarts ou quatre cinquièmes de la longueur des étuis.

Obs. — Les tibias antérieurs sont parfois entièrement flaves, ainsi que la base des suivants. Dans tous les cas, ils sont, ainsi que les tarses, garnis d'un duvet flavescent qui affaiblit ou déguise un peu la couleur foncée des parties noires.

Anoncodes rufiventris, Schmor, Revis., etc. in Linn. entom. t. 1. p. 100. 3. — L. Redtene. Fann. austr. p. 623.

#### Variations.

- Var. 2 Partie juxta-suturale flave des élytres, réduite, à partir de la moitié de la longueur des étuis, à une étroite bordure suturale et à la surface de la bossette.
- Var. \( \beta \) Partie juxta-suturale flave des élytres, graduellement rétrécie depuis la base jusqu'à la moitié de la longueur des étuis, nulle postérieurement.
- Var. 7 Partie flave des élytres, réduite à un espace plus ou moins rétréci autour de l'écusson.

Anoncodes rusiventris, Scunibt, loc. c. p. 101. var. B

Poitrine, ventre, pygidium, pieds, tête, antennes et écusson, noirs ou d'un noir bleuâtre. Partie inférieure de la base des antennes, palpes et base au moins des tibias antérieurs, flaves ou d'un flave testacé. Prothorax et ventre, d'un flave rougeâtre ou orangé, avec la partie postérieure du cinquième arceau ventral, noire ou noirâtre. Élytres d'un roux testacé.

Cantharis rufiventris, Scorol. Ent. caru. p. 43. 139, Leptura bipartita, Schrark, Beytr. z. Naturg. p. 68. 15. Cantharis bipartita, Schrark, Enum. p. 171. 320, — Id. Faun. boic. t. 1. p. 681. 959.

Necydalis melanocephala, FABR. Entom. Syst. append. t. 4. p. 455. 9. — 1d. Suppl. p. 153. 9. — Id. Syst. Eleuth. 1. 2. p. 370. 19.

OEdemera dorsalis, Ociv. Encycl. méth. t. 8. (1811) p. 444. 13.

OEdemera affinis, (DEJEAN), Calal. (1821) p. 76.

Anogeodes uffinis, (Dejean), Catal. (1833) p. 228. - Id. (1837). p. 230.

Anoncodes rufiventris, Schnitt, Revis. etc. in Linnæa, entom. t. 1. p. 100. 5. — L. Redting. p. 625.

### Variations (par défaut).

- Var. S. Tête d'un rouge flave ou d'un flave rouge.
- a. Souvent alors tous les pieds et le pygidium sont d'un flave testacé, moins l'extrémité des tibias intermédiaires et postérieurs, et une partie des tarses, qui sont noirâtres.
- b. Quelquefois cette faible coloration de la tête se montre dans des variétés à élytres en parties brunes ou noirâtres.

## Variations (par excès).

Var. E. Prothorax offrant une ou plusieurs taches noires ou noirâtres.

Oss. Ces taches sont : soit un point vers le milieu de la ligne médiane, soit un trait transverse vers le milieu du sillon anti-basilaire, ou après le milieu du bord antérieur.

Var. L. Elytres nébuleuses, surtout vers leur partie extérieure. Prothorax généralement marqué de quelques-unes des taches précitées : le point du milieu parfois transformé en petite ligne longitudinale.

Oss. L'une ou l'autre tache du prothorax ont acquis plus de développement et sont devenues des lignes transverses plus ou moins étendues.

8cumor, loc. cit. p. 101. var. γ.

Var. n. Elytres d'un testacé violâtre, avec la partie basilaire voisine de l'écusson, et parfois la suture ou une partie de celle-ci, avec les traces d'une bande ou ligne longitudinale irrégulière et raccourcie à ses extrémités, sur le milieu des étuis, flaves ou d'un flave testacé. Prothorax ordinairement orné d'une ligne longitudinale noire médiane.

Cantharis rusiventris, Scopol. loc. cit. p. 43. 139. var. 3.Anoncodes rusiventris, Schmidt, loc. cit. p. 101. var. 8.

- e. Quelquefois chez de semblables variétés, la tête est d'un flave rouge, le prothorax sans taches; les cuisses antérieures et intermédiaires, les tibias antérieurs, sur la plus grande partie de leur longueur : les autres, sur la moitié ou le tiers basilaire, d'un flave rougeâtre ou testacé.
  - Var. 6. Elytres entièrement d'un noir violatre ou bleuatre; paraissant

parfois d'un noir flavescent sur leur moitié interne, par suite de la couleur des poils dont elles sont garnies; offrant quelquefois un faible espace flave autour de l'écusson. Prothorax paré d'une ligne longitudinale noire, plus ou moins large.

OBS. Dans cette variété par excès, et souvent dans quelques-unes des précédentes, les tibias antérieurs sont ordinairement noirs, soit entièrement, soit avec une partie très-restreinte de leur base ou de la partie basilaire de leur tranche inférieure, flave.

Gautharis rusiventris, Scopol. l. c. var. 1.
Anoncodes rusiventris, Schmidt, loc. cit. p. 101. var. e.

Long. 0,0078 à 0,0107 (3 1/2 à 4 3/4 l.) Larg. 0,0018 à 0,0025 (4/5 à 1 1/8 l.)

Corps allongé; planiuscule; pubescent. Téte d'un noir verdatre; finement ponctuée; un peu ruguleuse; subdéprimée sur la partie antérieure du front; chargée, sur celui-ci, de deux lignes en relief naissant chacune vers la partie postérieure de la base des antennes, et convergeant sur la ligne médiane du front, vers la moitié de la longueur du lobe postérieur des yenx; garnie de poils fins, très-courts, clairsemés, peu apparents. Palpes ordinairement en partie testacés ou d'un testacé obseur. Antennes noires, avec la partie inférieure au moins des deux premiers articles, testacée; brièvement pubescentes. Prothorax tronqué en devant; un peu élargi jusque vers le tiers de ses côtés, offrant dans ce point sa plus grande largeur, puis légèrement sinué et subparallèle ou faiblement retréci jusqu'au rebord basilaire; faiblement entaillé en angle très-ouvert, à la base; très-médiocrement convexe: d'un noir verdâtre (2) ou d'un rouge jaune (?); finement ponctué; garni de poils fins, cendrés (?) ou concolores (2); légèrement inégal; marqué au devant du rebord basilaire d'une impression plus ou moins prononcée; noté, après le bord antérieur, d'un sillon transversal plus ou moins obsolète, faiblement en arc dirigé en arrière ; déprimé ou offrant de chaque côté les traces d'une fossette, vers le milieu de ses bords latéraux ou plus en dedans. Ecusson en triangle un peu plus long que large, un peu tronqué à son extrémité; noir (7), souvent testacé, parfois noir (2); rayé d'un sillon longitudinal, parfois réduit à une ligne chez la ?; pointillé; pubescent. Elytres trois fois et demie (2), à quatre fois (2), aussi longues que le prothorax; en courbe rentrante très-légère (2) ou plus sensible (6'), offrant vers les trois cinquièmes (2) ou plus (o') du bord externe, sa partie rentrante la plus prononcée, puis un peu élargies, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural, à partir des quatre cinquièmes (2) ou des cinq sixièmes (o'); en ligne à peu près droite à la suture jusqu'aux cinq sixièmes ou un peu plus (\$\angle\$), ou jusqu'aux trois quarts (\$\angle\$); souvent peu contiguës; très-finement et ruguleusement ponctuées; garnies de poils fins, soyeux, assez courts, d'un roux testacé sur les parties claires, concolores sur les parties noires; chargées chacune d'une bossette élargie en ligne un peu courbe d'arrière en avant, tronquée parfois un peu irrégulièrement en devant, moins longue ou à peine aussi longue qu'elle est large en devant; à trois nervures : les première et deuxième, ordinairement prolongées en s'affaiblissant jusqu'à la bossette : la première, et rarement la deuxième, indistinctes dans leur seconde moitié : la troisième naissant presque au niveau de la partie antérieure du côté externe du calus; colorées comme il a été dit. Dessous du corps luisant; superficiellement pointillé; garni de poils d'un blanc cendré; entièrement d'un noir verdâtre (o'); de cette dernière couleur sur la poitrine et à l'extrémité du cinquième arceau ventral, testacé sur le reste du ventre (2). Pieds garnis de poils d'un blanc cendré; noirs ou d'un noir verdâtre, avec la partie inférieure de la base des tibias antérieurs, ordinairement testacée. Cuisses inermes ( ? ?). Tibias antérieurs à un seul éperon obscur-

Cette espèce habite aussi principalement les montagnes, surtout les lieux humides ou voisins des rivières. On la trouve à la Grande-Chartreuse, dans les mois de juin, juillet et août, sur les ombelles et autres fleurs.

Oss. Indépendamment des variations de couleur de diverses parties du corps, la N. rufiventris se distingue de l'adusta par ses lames sous-pygidiales arrondies à l'extrémité, et par le cinquième arceau du ventre échancré en arc chez le  $_{\circlearrowleft}$ ; par le cinquième arceau ventral entier chez la  $\mathcal{L}$ . Celle-ci se distingue encore de la précédente par ses élytres peu sensiblement en courbe rentrante à leur côté externe.

Cette espèce s'éloigne de l'A. ustulata, par ses cuisses intermédiaires inermes chez le o; par le ventre ordinairement testacé chez la  $\circ$ .

L'écusson, généralement sillouné chez le &, l'est ordinairement aussi chez la &; mais parfois ce sillon longitudinal est réduit à une ligne plus ou moins légère.

Faute d'avoir étudié les caractères fournis par les parties exté-

rieures qui permettent de distinguer les o des o, les anciens Entomologistes ont souvent cru voir deux espèces différentes dans chacun des sexes. Le o de l'A. rufiventris aura sans doute été confondu avec l'un de ceux des espèces voisines avec lesquels il présente quelque analogie. Schmidt a eu, le premier, le mérite de signaler les deux sexes.

- BB. Cuisses intermédiaires du 7, armées d'une forte dent. Ventre de la Q d'un noir verdâtre,
- 3. A. ustulata; Fabricios. Pubescent: d'un noir verdâtre sur la tête, la poitrine et sur le ventre: antennes, palpes et pieds, noirs. Ecusson sillonné. Elytres d'un bleu noir, avec la base et une bande suturale postérieurement dilatée, d'un flave testacé (A), ou d'un flave testacé, avec l'extrémité et au moins la partie postérieure du rebord externe, d'un bleu noir (P); à trois nervures: l'interne, surtout, très-affaiblie postérieurement, souvent n'atteignant pas la bossette. Prothorax concolore avec la poitrine (A); d'un flave testacé (P). Lames sous-pydigiales obliquement et obtusément arrondies, et cuisses intermédiaires armées d'une dent (A). Cinquième arceau du ventre arrondi: pygidium noir (P).
- 7. Tête aussi large que le prothorax. Antennes de douze articles distincts; prolongées presque jusqu'aux trois quarts du corps. Prothorax proportionnellement plus étroit; un peu plus long que large. Elytres en courbe rentrante à leur côté externe ; à troisième nervure séparée du bord marginal, sur la majeure partie de sa longueur, par un espace moins grand que son diamètre transversal. Ventre à troisième arceau faiblement rétréci sur son milieu, près d'une fois plus court que le deuxième : le cinquième, à peine plus long que le deuxième, entaillé jusqu'aux trois cinquièmes de sa longueur, et divisé en deux lobes triangulaires. Partie sous-pygidiale munie de deux lames parallèles, aussi longuement prolongées au delà du cinquième arceau que la longueur de ses lobes, une fois plus longues qu'elles sont larges, subarrondies chacune à leur extrémité, un peu obliquement coupées de dedans en dehors. Pygidium entaillé, bilobé. Cuisses antérieures reuflées vers leur extrémité, et munies près de celleci, d'une petite dent sur leur arête inférieure. Cuisses intermédiaires armées, vers le même point, d'une forte dent un peu arquée, passant en dessous du tibia. Tibias antérieurs étroits et arqués à la base, graduellement élargis : tibias intermédiaires à peine arqués : les postérieurs grêles et plus fortement arqués que les pre-

miers jusqu'à la moitié de leur longueur, élargis postérieurement. Tarses antérieurs plus larges.

\$\textstyce 2. Tête moins large que le prothorax. Antennes de onze articles: le onzième appendicé; prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers du corps. Prothorax moins long que large. Elytres en ligne droite à leur côté externe; à troisième nervure séparée du rebord marginal par un espace un peu plus grand que son diamètre. Ventre à troisième arceau non rétréci sur son milieu; le cinquième de moitié plus long que le troisième, subarrondi ou en ogive à son extrémité. Pygidium presque entier ou à peine échancré. Cuisses simples et inermes. Tibias grêles, grossissant faiblement de la base à l'extrémité; les antérieurs et postérieurs, faiblement arqués.

#### ETAT NORMAL.

N. Poitrine, ventre, pieds, tête, prothorax et écusson, d'un noir bleuâtre. Antennes et palpes noirs. Elytres d'un flave roux ou d'un flave testacé, ornées chacune d'une bande longitudinale d'un bleu noir ou d'un violet noir, couvrant la partie des étuis comprise entre la deuxième nervure et le bord externe, depuis la partie postérieure du calus, jusqu'à l'extrémité, où elle couvre toute la bossette, mais échancrée en dedans avant cette dernière: la partie flave couvrant ainsi la base, et formant depuis la deuxième nervure jusqu'à la suture une bande longitudinale un peu élargie avant le bord antérieur de la bossette, qu'elle ne dépasse pas.

Necydalis ustulata, FABR. Mant. t. 1. p. 170. 8. — Id. Eut. Syst. t. 4. 2. p. 352. 13. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 371. 16. — GMEL., C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 1880. 19. — PANZ. Ent. germ. p. 277. 12. — ILLIG. Mag. t. 4. p. 127. 16. (en excluant la synonymie).

Cantharis fasciata, De Villers, C. Linn. Entom. t. 1. p. 285. 13. pl. 1. fig. 33?

O'Edemera ustulata, Oliv. Entom. t. 3. n. 50. p. 13. 19. pl. 2. fig. 19.— Id. Encycl. méth. t. 8. p. 445. 21. — Latr. Hist. nat. t. 11. p. 12. 15.

Anogcodes ustulata, (Dejean), Catal. (1833) p. 228. — Id. (1837) p. 251.

OEdemera ustulata, De CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 252. 6.

Anoncodes ustulata, Schmidt, Revis. etc. in Linn. entom. t. 1. p. 104. 4. — L. Redtenb. Faun. austr. p. 623.

## Variations (par excès).

Var. a. Bande longitudinale d'un bleu noir des élytres, étendue jusqu'à la première nervure, sur une partie variable de sa longueur.

Oss. Schmidt a signalé une variété du on chez laquelle la dent des cuisses postérieures est large et concave.

SCHMIDT 1. c. var. 3.

Q. Poitrine, ventre, pieds, tête et écusson d'un noir bleuâtre: tibias et tarses garnis de poils d'un cendré flavescent, qui déguisent un peu leur couleur obscure. Antennes et palpes noirs. Prothorax d'un jaune rouge. Elytres d'un flave roussâtre ou d'un flave testacé, avec la partie postérieure du rebord marginal et le bord apical, noirs.

Oss. Le rebord marginal n'est ordinairement d'un noir bleuâtre que dans sa moitié ou son tiers postérieur.

Necydalis melanura, Fabric. Mant. t. 1. p. 179, 9. — Id. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 353. 14. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 371. 17. — GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 1880. 20. — ILLIG. Mag. t. 4. p. 127. 17.

OEdemera melanura, Oliv. Ency. méth. t. 8. p. 443. 11. — Id. De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 252. 2.

Anogrodes melanura, (DEJEAN), Catal. (1833) p. 228. — Id. (1837) p. 250.

Anogcodes scutellaris, Waltl, in Oken's Isis (1839) p. 222.

Anoncodes ustulata, Schmidt, Revis. in Linn. entom. t. 1. p. 104. 4. — L. REDTENE. Faun. anstr. p. 623.

# Variations (par exces)

Var. 7. Bordure apicale noire des élytres, parfois anguleusement avancée dans son milieu.

Long. 0,0095 à 0,0135 (4 1/4 à 6 l.) Larg. 0,0022 (1 l.)

Corps allongé; planiuscule; pubescent. Tête d'un noir verdâtre ou d'un vert noirâtre; pointillée; déprimée sur la partie antérieure du front, chargée sur ce dernier d'un relief en arc dirigé en arrière, dont les extrémités aboutissent vers la partie postérieure de l'échancrure des yeux; garnie de poils courts, cendrés (A) ou d'un cendré flavescent (P). Palpes et antennes noirs. Prothorax tronqué ou à peine arqué en devant à son bord antérieur; un peu élargi jusque vers le tiers de ses côtés, puis rétréci et sensiblement (P) ou assez fortement sinué (A) entre ce point et le rebord basilaire; tronqué ou légèrement échan-

cré en arc, à la base; médiocrement convexe; un peu inégal, transversalement déprimé vers le quart de sa longueur ; marqué d'une fossette légère près de la moitié de chacun de ses bords latéraux; sillonné au devant de la base et parfois déprimé en devant du milieu de celleci; pointillé; d'un noir bleuâtre ou verdâtre (7), d'un rouge jaune (\$\text{\$\sigma}\$); garni de poils. soyeux, mi hérissés, d'un cendré grisâtre (\$\mathscr{Z}\$), d'un rouge jaune (\$\times). Ecusson en triangle un peu plus long que large, un peu tronqué à son extrémité; d'un noir vert ou ardoisé; rayé d'une ligne ou d'un sillon longitudinal; pointillé; pubescent. Elytres près de quatre fois aussi longues que le prothorax; en courbe très-faiblement rentrante depuis les épaules jusqu'aux cinq sixièmes de leur longueur (2), ou plus légèrement encore depuis le sixième jusqu'aux deux tiers (2), postérieurement rétrécies en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural; en ligne à peu près droite à la suture, mais souvent peu contiguës; trèsfinement et ruguleusement ponctuées; garnies de poils fins, soyeux, presque couchés, d'un roux mi-doré sur les parties claires; concolores sur les parties noires; chargées chacune d'une bossette élargie en ligne un peu courbe d'arrière en avant, un peu inégalement tronquée en devant, moins longue qu'elle est large en devant; à trois nervures : les deux premières très affaiblies postérieurement : l'interne surtout peu distincte à partir du tiers ou de la moitié : la deuxième atteignant ordinairement la bossette, médiocrement courbée en dehors sur la fossette humérale: la troisième naissant vers la moitié du côté externe du calus, prolongée jusqu'à la bossette; colorées comme il a été dit. Dessous du corps et pieds entièrement noirs ou d'un noir verdâtre (♂♀); le premier, luisant; pointillé; garni de poils cendrés. Cuisses antérieures munies d'une saillie anguleuse : les intermédiaires armées d'une forte dent vers l'extrémité de leur arête inférieure (2). Tibias et tarses ordinairement en partie moins obscurs par l'effet des poils d'un cendré flavescent dont ils sont garnis.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France. Elle n'est pas rare dans les environs de Lyon, principalement sur les fleurs en ombelles, dans les mois de juin, juillet et août.

Oss. Le  $\mathcal{J}$  se distingue facilement de celui des deux espèces précédentes, par la dent dont chacune de ses cuisses antérieures et surtout intermédiaires est armée: la  $\mathcal{L}$ , par son ventre noir ou d'un noir verdâtre. La couleur uniformément noire de ses antennes, de ses palpes et de ses tibias, contribue encore à l'éloigner des espèces ci-devant décrites.

- AA. Elytres entièrement d'une couleur foncée, analogue à celle de la tête ou rapprochée de celle-ci.
  - D. Lames sons-pygidiales du A arrondies et entières à l'extrémité. Pygidium entaillé chez la Q: quatre premiers arcsaux du ventre noirs, chez cette dernière.
- 4. A. fulvicollis; Scopoll. Pubescent; noir, sur la poitrine, les quatre premiers arceaux au moins du ventre, les pieds, la tête; d'un noir violâtre sur les élytres. Prothorax étroitement et à peine échancré à la base; assez faiblement ponctué; à quatre fossettes: les latérales moins évidentes. Elytres à trois nervures prolongées jusqu'à la bossette: l'interne affaiblie sur ses deux tiers postérieurs. Prothorax et ventre entièrement concolores avec la poitrine (A); ou prothorax et cinquième arceau du ventre, d'un jaune rouge (Q). Lames sous-pygidiales arrondies et entières à leur extrémité. Pygidium entaillé (Q). Cuisses inermes.
- C. Tête plus large que le prothorax de la moitié environ de la largeur des yeux. Front chargé de deux lignes en relief, convergeant anguleusement en arrière. Antennes de douze articles distincts; prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur du corps. Prothorax proportionnellement plus étroit; un peu plus long que large; noir; luisant; sensiblement ponctué. Troisième nervure des élytres séparée du bord marginal, sur la majeure partie de sa longueur, par un espace à peine plus grand que son diamètre transversal. Ventre entièrement noir; offrant les quatre premiers arceaux réguliers : le premier un peu plus long que la moitié du deuxième ; le cinqu'ème à peine plus long que le deuxième; entaillé jusqu'aux deux tiers environ de sa longueur, et divisé par cette entaille en deux lobes triangulaires. Partie sous-pygidiale munie de deux lames subparallèles en gouttière, arrondies ou subarrondies chacune à l'extrémité. Pygidium entaillé à son extrémité. Cuisses à peine plus fortes que chez la 9 ; toutes inermes. Tibias intermédiaires dilatés en arc vers le tiers de la longueur de leur arête inférieure, puis échancrés en arc entre cette dilatation et l'extrémité.
- 2 Tête un peu moins large ou à peine aussi large que le prothorax; offrant à peine les traces des lignes en relief convergeant sur le front. Antennes de onze articles: le onzième appendicé; prolongées à peine au-delà de la moitié du corps. Prothorax proportion-nellement plus large, moins sensiblement rétréci, moins long que large; plus superficiellement ponctué, plus luisant; d'un jaune rouge ou orangé. Troisième nervure des élytres séparée du rebord

marginal par un espace deux ou trois fois égal à son diamètre transversal: Ventre noir, avec le dernier arceau d'un flave orangé; à premier arceau de moitié à peine aussi long que le deuxième : le cinquième, un peu plus long que le quatrième, rétréci en ligne courbe d'avant en arrière, entaillé à son extrémité. Pygidium d'un flave orangé; entaillé à son extrémité. Tibias tous grêles et simples.

ETAT NORMAL.

Z Entièrement noir, avec les élytres d'un noir violâtre.

Anoncodes fulvicollis, Schmidt, Revis., etc. in Linn. eutom. 1. 1. p. 169. 5. — L. Redtens. Faun. austr. p. 624.

Variations communes aux 2.

Var. a. Elytres d'un noir bleuâtre.

Var. β. Elytres noires.

Var. γ. Elytres garnies d'un duvet grisûtre plus épais et paraissant d'un noir ardoisé.

Anoncodes fulvicollis, Schmidt, I. c. var. B.

Q. Noir, avec les élytres d'un noir violâtre : prothorax d'un jaune rouge ou orangé : dernier arceau du ventre et pygidium d'un flave orangé.

Cantharis fulvicollis, Scopol, Ent. carn. p. 45, 138.

Necydalis fulvicollis, Fabr. Eutom. Syst. t. 1. 2. p. 353. 16. — Id. Syst. Eleuth.

t. 2. p. 372. 20. — PANZ. Ent. germ. p. 278. 15. — LATE. Hist. nat. t. 11. p. 9. 6. — Gyllenh. Ins. succ. t. 2. p. 629. 2.

OEdemera fulvicollis, OLIV. Encycl. méth. t. 8. p 444. 16. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 252. 4.

Anogcodes fulvicollis, (Dejean) Catal. (1833) p. 229. - Id. (1837) p. 251.

Anoncodes fulvicollis, Schmidt, Revis. etc. in Linn. entom. t. 1. p. 109. 5. — L. Redtene. Faun. austr. p. 624.

Variations.

Var. S. Prothorax maculé de taches obscures.

Anoncodes fulvicollis, Schmut, l. c. p. 109. var. 7.

Long. 0,0090 à 0,0123 (4 à 5 1/21.) Larg. 0,0017 à 0,0035 (3/4 1. à 1 1/2 1.)

Corps allongé; subparallèle; planiuscule ou peu convexe; pubescent. Tête noire; chargée sur le front d'un relief en angle dirigé en arrière et ordinairement prolongé sur la ligne médiane jusqu'au niveau du bord postérieur des yeux (3); ce relief peu apparent chez la 2; finement ponctuée sur sa moitié postérieure, subdéprimée et plus lisse sur l'antérieure; moins indistinctement pubescente sur la première que sur la deuxième. Palpes et antennes noirs : celles-ci, brièvement pubescentes. Prothorax tronqué en devant, avec le milieu à peine échancré; offrant près du tiers de ses côtés sa plus grande largeur, subsinuément rétréci ensuite jusqu'au rebord basilaire : tronqué à la base ou à peine et brièvement échancré dans le milieu de celle-ci (moins distinctement chez le o que chez la 2); marqué de points faibles ou peu apparents; hérissé de poils cendrés ou obscurs, clairsemés ou peu épais et assez courts : coloré comme il a été dit ; inégal, marqué de quatre fossettes disposées en croix : l'antérieure la plus prononcée et souvent la seule bien prononcée, obtriangulaire, prolongée depuis le bord antérieur qui est un peu reievé, jusqu'à la moitié de la ligne médiane, occupant en devant les deux tiers médiaires de la largeur; la postérieure, plus courte, située au devant du rebord basilaire, ordinairement petite et en arc, ou parfois presque confondue avec le sillon qui précède le rebord basilaire : les deux latérales, souvent obsolètes Ecusson en triangle plus long que large, tronque à son extrémité : finement ponctué: d'un noir violâtre. Elvtres quatre fois aussi longues que le prothorax ; subparallèles jusqu'aux quatre cinquièmes : en ogive chacune à l'extrémité; chargées chacune d'une bossette ordinairement moins longue que large, élargie en ligne courbe d'arrière en avant, irrégulièrement tronquée en devant ; à trois nervures prolongées jusqu'à cette bossette : la première faible sur ses deux tiers postérieurs ; les autres prononcées : la deuxième faiblement arquée en dehors sur la fossette humérale : la troisième, naissant au niveau de la moitié de la longueur du calus huméral, un neu moins rapprochée du rebord marginal vers son extrémité : variant du noir au noir violet ou violâtre; garnies de poils cendrés ou obscurs, fins, couchés, parfois peu ou point apparents. Dessous du corps luisant; pointillé; garni de poils cendrés moins courts et plus apparents sur le ventre ; noir (7) ou avec le cinquième arceau

du ventre d'un roux flave (2). Pieds pubescents : noirs. Tibias untéricurs à un seul éperon, d'un rouge testacé.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties froides ou tempérées de la France. On la trouve dans les mois de juin, juillet et août, dans les montagnes des environs de Lyon et dans les Alpes. Je l'ai reçue de M. Perris, comme provenant des Pyrénées.

Obs. — Le A de cette espèce se distingue de celui des A. coarctata, viridipes, ruficollis et amæna, par ses lames sous-pygidiales entières: la ? s'éloigne de celle de l'A. coarctata par le cinquième arceau du ventre échancré; de celles des A. ruficollis, viridipes et amæna, par les quatre premiers arceaux du ventre, noirs.

Obs. — Près de l'A. fulvicollis vient se placer l'espèce suivante, qui semble, jusqu'à ce jour, particulière à diverses parties de la Russie.

**A. coarctata**; German. Pubescent; d'un veri bronzé sur la poitrine, les pieds, la tête et les élytres. Palpes en partie au moins testacés. Prothorax faiblement rétréci après le tiers de ses côtés; faiblement échancré en arc dans le milieu de sa base; assez finement ponctué; à quatre fossettes légères. Élytres à trois nervures, prolongées jusqu'à la bossette : l'interne très-faible sur la seconde moitié. Prothorax et ventre concolores avec lu poitrine ( $\mathcal{I}$ ), ou jaune rouge ( $\mathcal{I}$ ). Hanches postérieures et cuisses munies d'une dent, et lames sous-pygidiales bicuspidées ( $\mathcal{I}$ ). Pygidium entier ( $\mathcal{I}$ ).

- A. Voici, d'après Schmidt, les caractères distinctifs du A, que nous n'avons pas vu. Élytres subatténuées. Hanches et cuisses postérieures dentées. Cinquième arceau du ventre profondément et largement entaillé. Partie sous-pygidiale munie de deux lames, dilatées à l'extrémité et bicuspidées.
- Q. Tête moins large que le prothorax. Antennes de onze et presque de douze articles: le onzième muni d'un appendice presque en forme d'article. Prothorax un peu moins long que large; assez faiblement, mais sensiblement échancré sur le tiers médiaire de sa base; d'un jaune rouge ou orangé, ou d'un orangé testacé. Troisième nervure des élytres distante du rebord extérieur d'un espace égal à deux fois environ son diamètre. Ventre d'un vert bronzé, avec le dernier arceau et quelquefois le milieu du quatrième, orangé; le premier, de moitié à peine aussi long que le deuxième: le cinquième, de moitié plus long que le quatrième, rétréci en ligne

courbe de la base à l'extrémité, entier à celle-ci. Pygidium orangé; en ogive; entier. Hanches postérieures et cuisses inermes. Tibias intermédiaires un peu arqués en dehors et plus grêles à la base.

ÉTAT NORMAL.

D'un vert bronzé, à pubescence fauve : palpes testacés.

OEdemera coarctata, German, Ins. Spec. p. 165. 271. — Id, Faun. eur. Anogcodes coarctata, (Des.) Catal. (1833) p. 229. — Id. (1837) p. 251. Anoncodes coarctata, Schmidt, Revis. in Linn. entom. t. 1. p. 112. 6.

Kariations communes aux det 2.

Var. z. D'un vert blewatre.

Anoncodes coarctata, Schmpr, loc. c. p. 112. var. B.

? D'un vert brouzé : prothorax et dernier arceau du ventre, d'un jaune rouge.

Anoncodes coarctata, Schmidt, loc. cit. p. 112.

PATRIE: la Russie méridionale et quelques parties de l'Asie.

Obs. — Cette espèce se distingue de l'A. fulvicollis par sa couleur d'un vert bronzé; par ses palpes au moins en partie d'un flave testacé. Le  $\mathcal{A}$  se distingue d'ailleurs par ses hanches postérieures terminées en pointe et par ses cuisses postérieures dentées; par ses lames sous-pygidiales bicuspidées: la  $\mathcal{P}$ , par le cinquième arceau du ventre, entier. Le  $\mathcal{A}$  s'éloigne de celui des espèces suivantes, par ses hanches postérieures terminées en pointe : la  $\mathcal{P}$  par les trois ou quatre premiers arceaux du ventre concolores avec la poitrine.

- DD. Lames sous-pygidiales du A échancrées à l'extrémité.
  - E. Cuisses antérieures du A inemnes. Ventre de la 9 testacé ou d'une teinte rapprochée, Pygidium de la 9 entier.
- 5. A. viridipes; Schmot. Pubescent; ordinairement d'un noir bleuâtre ou verdâtre sur la poitrine, les pieds et la tête, bleu ou bleu verl sur les élytres. Prothorax à peine échancré en arc, à la base; assez fortement ponctue; à deux fossettes évidentes: l'une près du bord antérieur: l'autre au devant de la base. Elytres à trois nervures très-distinctes jusqu'à la bossette. Prothorax et ventre concolores avec la poitrine (3), ou

d'un jaune rouge, avec l'extrémité du cinquième arceau ventral, noir (?) Lames sous-pygidiales terminées par deux lobes inégaux (?). Pygidium sans échancrure sensible (?). Cuisses antérieures inermes (?).

- A. Tête plus large que le prothorax du tiers au moins de la largeur des yeux. Front chargé de deux lignes, naissant chacune de la partie postérieure de la base des antennes et convergeant en angle ouvert un peu plus postérieurement. Antennes de douze articles distincts; prolongées environ jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur du corps. Prothorax proportionnellement plus étroit, aussi long que large; ponctué. Elytres sensiblement en courbe rentrante à leur côté externe, depuis les épaules jusqu'aux trois quarts de leur longueur; à troisième nervure à peine séparée du rebord marginal, sur la majeure partie de sa longueur, par un espace à peine égal à son diamètre, moins rapprochée postérieurement. Ventre courbé en dessous; à deuxième arceau denticulé sur presque la moitié médiaire de son bord postérieur, cachant presque entièrement le troisième arceau : le quatrième très-échancré à son bord postérieur, entièrement engagé dans son milieu sous le troisième : le cinquième à peu près aussi long que tous les précédents réunis, faiblement rétréci sur les côtés, longitudinalement divisé sur sa seconde moitié en deux lobes en ogive à l'extrémité : partie sous-pygidiale munie de deux lames subparallèles, un peu élargies vers l'extrémité, échancrées chacune à celle-ci et divisées en deux lobes : l'interne plus allongé et subarrondi à son extrémité: l'externe plus court et en forme de dent. Cuisses intermédiaires et postérieures inermes. Tibias droits.
  - Q. Tête un peu moins large que le prothorax. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes du corps; à onzième article appendicé. Prothorax proportionnellement plus large; d'un jaune rouge. Elytres à nervures prononcées: la troisième séparée du bord marginal par un espace deux ou trois fois égal à son diamètre. Ventre d'un rouge jaune avec l'extrémité du cinquième arceau noire: quatre premiers arceaux réguliers: le cinquième d'un tiers au moins plus long que le quatrième, graduellement rétréci, comme composé de deux arceaux, noir, tronqué et sensiblement échancrè à l'extrémité. Pygidium tronqué ou à peine échancré à sa partie postérieure; d'un rouge jaune, avec l'extrémité noire.

ÉTAT NORMAL.

7. Entièrement d'un bleu vert.

2. D'un bleu vert: prothorax et ventre d'un flave rouge: extrémité du ventre noire.

Anogcodes viridipes, (DEJEAN), Catal. (1833) p. 229. — Id. (1837) p. 251.

Anoncodes viridipes, Schmjot, Revis. in Linu. ent. t. 1 p. 416. 8.

Variations.

Var. a. Elytres d'un bleu violacé.

Var. β. Élytres d'un vert bleuâtre.

Long. 0,0100 à 0,0135 (4 1/2 à 6 l.) Larg. 0,0018 à 0,0028 (4/5 à 1 1/4 l.)

Cette espèce habite, je crois, le midi de la France; mais je n'en ai pas la certitude; dans tous les cas, je l'ai reçue de Corse de M. Reveillière. On la trouve moins rarement en Autriche et dans la Russie méridionale.

Ops. Elle a tant d'analogie avec l'A. amæna qu'elle semble à première vue n'en être qu'une variété. Le on présente dans les arceaux de son ventre la même conformation; il a de même le deuxième arceau denté sur la moitié médiaire de son bord postérieur, et les troisième et quatrième arceaux refoulés dans leur milieu sous ce deuxième arceau. Mais les quatre cuisses sont dépourvues chacune d'une dent vers l'extrémité de leur arête inférieure, et les lobes formés par l'échancrure de l'extrémité des lames sous-pygidiales sont égaux. La 2 a l'extrémité du cinquième arceau ventral noir.

Le A de l'A. viridipes se distingue donc de celui de l'A. contracta par ses lames sous-pygidiales non bicuspidées; de celui de la ruficollis par ces lames fortement échancrées; de celui de l'amæna, par ces mêmes lames à lobes ou festons égaux et par ses cuisses inermes.

Près des A. viridipes et amæna, Schmidt place l'espèce suivante qui paraît avoir avec ces dernières une grande analogie.

A. ruficollis; Fabricius. D'un bleu obscur; à pubescence grise; ponctué. Prothorax carré; à deux fossettes. Elytres à trois nervures: les deux premières affaiblies ou oblitérées vers l'extrémité.

Necydalis ruficollis, Fabr. Mant. t. 1. p. 170. 4. (2). — Id. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 352. 9. (2). — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 370. 11. (2). — Rossi, Faun. etr. t. 5. p. 173, 429. — Id. ed. Helw. t. 1. p. 198, 429. (2).

Necydulis caralescens, Rossi, Faun. etr. 1. p. 428. (8). — Id. ed. Helw. 1. 1. p. 428. (8).

211

éc

2 9. Anoncodes ruficollis, Schmot, Revis. in Linn. entom. t. 1. p. 114. 7.

### Long. 0,0090 à 0,0133 (4 à 6 l.)

Cette espèce, dont Schmidt a eu sous les yeux des exemplaires authentiques des auteurs précités, se trouve en Autriche et dans la haute Italie; mais ne paraît pas habiter la France. L'OE. ruficollis d'Olivier, que le savant auteur allemand rapporte à cette espèce appartient à l'A. amæna.

Le & de l'A. ruficollis se distingue de celui des A. viridipes et amæna par les lames sous-pygidiales dilatées et à peine échancrées à l'extrémité; il s'éloigne en outre de celui de la dernière, par ses cuisses inermes. La Q de l'A. ruficollis paraît se distinguer assez difficilement de celle de la viridipes, si ce n'est par les nervures de ses élytres qui vont en s'effaçant vers l'extrémité.

EE. Les quatre cuisses antérieures du A armées d'une dent. Ventre de la P testacé ou d'une teinte rapprochée. Pygidium de la P entaillé.

- 6. A. amouna; Schmidt. Pubescent; d'un bleu ou vert métallique sur la poitrine, les pieds, la tête et les élytres. Prothorax faiblement échancré à la base; assez fortement ponctué; à quatre fossettes disposées en croix. Elytres à trois nervures prolongées jusqu'à la bossette: l'interne plus faible sur ses trois cinquièmes postérieurs. Prothorax et ventre, concolores avec la poitrine (A); d'un jaune rouge (Q). Lames sous-pyzidiales terminées par deux festons égaux (A). Pygidium entaillé ou échancré (Q). Cuisses antérieures et intermédiaires armées d'une dent (A).
- c7. Tête plus large que le prothorax de la moitié environ de la largeur des yeux. Antennes de douze articles distincts; prolongées jusqu'aux trois quarts de la longueur du corps. Prothorax proportionnellement plus étroit, souvent moins sensiblement rétréci, à peu près aussi long que large. Troisième nervure des élytres séparée du rebord marginal par un espace à peine plus grand que son diamètre transversal. Ventre courbé en dessous; à deuxième arceau denticulé sur le tiers ou la moitié médiaire de sa largeur, cachant presque entièrement dans son milieu les troisième et quatrième arceaux qui sont visibles sur les côtés: le cinquième, une fois plus long que le deuxième, subparallèle sur les trois quarts de sa longueur, rétréci

ensuite en ligne courbe; déprimé ou concave sur la moitié basilaire au moins de sa longueur et la moitié médiaire de sa largeur, avec les limites de cette dépression saillantes; longitudinalement divisé sur sa seconde moitié en deux lobes séparés l'un de l'autre par un espace presque égal au tiers de la longueur de l'arceau. Partie sous-pygidiale, munie de deux lames allongées, en gouttière, échancrées chacune à l'extrémité ou plutôt terminées par deux festons égaux. Pygidium assez faiblement entaillé ou échancré. Cuissesmoins grêles: les antérieures et intermédiaires, munies chacune, vers l'extrémité de leur tranche inférieure, d'une dent dirigée en dehors: la dent des intermédiaires plus forte.

Q. Tête un peu moins large ou à peine aussi large que le prothorax. Antennes de onze articles : le onzième appendicé, ou quelquesois avec l'appendice constituant un véritable article; à peine prolongées au delà de la moitié de la longueur du corps. Prothorax proportionnellement plus large; un peu plus large que long; d'un rouge slave, d'un roux testacé ou orangé, irisé de violet ou de violâtre. Troisième nervure des élytres, séparée du rebord marginal par un espace deux ou trois sois aussi grand que son diamètre transversal. Ventre de même couleur; à deuxième, troisième et qua!rième arceaux de sorme normale : le cinquième, à peine plus long que le deuxième, rétréci en ligne courbe d'avant en arrière, échancré ou entaillé à son extrémité. Pygidium tronqué. Cuisses toutes inermes.

#### ETAT NORMAL.

d'un bleu violet : tibias et tarses obscurs : antennes et yeux noirs.

Necydalis seladonia, FABR. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 352. 8? — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 370. 10? — PANZ. Ent. germ. p. 277. 7?

OEdemera celadonia, LATR. Hist. nat. t. 11. p. 12. 10.

OEdemera seladonia, OLIV. Ency. meth. t. 8. p, 445. 17.

OEdemera calcarata, L. Dufour, Recherches, etc., in Ann. d. Sc. nat, t. 3. p. 483.

OEdemera dispar, L. Duroun, Métam. d'une OEdem. in Ann. de la Soc. entom. de Fr. 1. 10. (1841) p. 8. — 1d. Excurs. p. 73. 443.

Anoncodes amæna, Scamor, Revis., etc., in Linn. Entom. 1. 1. p. 118. 9.

Q. D'un vert mi-doré, d'an vert bleuâtre, d'un bleu verdâtre, bleu ou d'un bleu violet : tibias et tarses obscurs : antennes et yeux noirs : prothorax et abdomeu d'un roux jaune ou d'un roux flave : le premier surtout irisé de violâtre.

OEdemera ruficollis, Oliv. Entom. t. 3. n. 50. p. 11. 11. pl. 1. fig. a, b, c, d. — Id. Encycl. méth. t. 8. p. 445. 18. — LATR. Hist. nat. t. 11. p. 8. 3. — TICNY. Hist. nat. t. 7. p. 148. — Muls. Lettr. t. 2. p. 291. 4.

Anogcodes ruficollis, (Dejean), Catal. (1833) p. 229. — Id. (1837) p. 251.

OEdemera dispar, L. Dufour, Métam. d'une OEdém. in Ann. de la Soc. ent. de Fr. 1. 10. (1811) p. 8. — Id. Excurs. p. 73. 443.

Anoncodes amæna, Schmidt, Revis., etc. in Linn. entom. t. 1. p. 118. 9.

#### Variations.

Var. a Prothorax d'un vert mi-doré, comme le reste du dessous du corps.

Anoncodes amæna, var. Schmidt, loc. cit. p. 120. obs. Anoncodes amæna, var. concolor (Cl. Rey).

Long. 0,0067 à 0,0112 (3 à 5 l.) Larg. 0,0017 à 0,0017 à 0,0028 (3/4 l. à 1 1/4 l.)

Corps médiocrement allongé; subparallèle; planiuscule ou peu convexe; pubescent. Tête variant du bleu violet au vert mi-doré ou métallique; chargée sur le front d'un relief en arc ou en angle dirigé en arrière, naissant vers la base de chaque antenne, prolongé en arrière sur la ligne médiane jusqu'au niveau de la moitié du lobe postérieur des yeux; marquée de points très-serrés, plus gros après l'arc précité, plus petits en devant; hérissée de poils d'un cendré obscur, clairsemés. Palpes noirs. Antennes noires; presque glabres. Prothorax tronqué ou à peine en ligne rentrante, à son bord antérieur; presque carré, offrant du quart au tiers de ses côtés sa plus grande largeur, faiblement rétréci ensuite, et en ligne presque droite entre ce point et le rebord basilaire; faiblement, mais sensiblement échancré en arc ou en angle très-ouvert sur les trois cinquièmes ou deux tiers médiaires de la base; plus fortement ponctué que le vertex; hérissé de poils cendrés obscurs; inégal, marqué de quatre fossettes disposées en croix : l'antérieure plus prononcée, obtriangulaire, prolongée depuis le bord antérieur qui est un peu relevé, jusqu'au milieu de la moitié de la ligne médiane, occupant, en devant, au moins les deux tiers médiaires de la largeur : la postérieure, la plus courte, située au devant du milieu du rebord basilaire, souvent en arc dirigé en avant,

parfois bitestonnée en devant, quelquefois transformée en un sillon transversal : chacune des latérales couvrant ordinairement depuis le quart ou le tiers des côtés jusqu'aux trois quarts au moins de leur longueur : les limites de ces fossettes, un peu en relief; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson en triangle un peu plus long que large, étroitement tronqué à l'extrémité; plan; bleu ou vert. Elytres trois fois et demie aussi longues que le prothorax; subparallèles ou plutôt un peu en courbe rentrante jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur, subarrondies à l'extrémité (prises ensemble), c'est-à-dire rétrécies chacune en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural; chargées chacune d'une bossette à peine plus longue que large, en ogive ou subarrondie en devant; à trois nervures, prolongées jusqu'à cette bossette : la première, plus faible : la deuxième courbée en dehors sur la fossette humérale, postérieurement affaiblie : la troisième, naissant vers l'extrémité ou un peu avant du côté externe du calus huméral, postérieurement un peu renslée et moins rapprochée du rebord externe; variant du vert au bleu violet métallique; ruguleusement ponctuées; garnies de poils cendrés, courts, fins, couchés, médiocrement ou peu apparents. Dessous du corps luisant; garni de poils cendrés très-apparents; coloré comme il a été dit. Ventre à premier arceau plus court sur son milieu que la moitié du suivant. Pieds pubescents; variant du bleu violet au vert, plus vivement colorés sur les cuisses, plus obscurs sur les tibias et sur les tarses.

Cette espèce est commune dans les environs de Lyon et dans le Midi de la France. On la trouve, dans le mois de juin et de juillet, sur les ombelles, sur le gaillet et diverses plantes synanthérées.

Oss. L'A. amæna se distingue de l'A. fulvicollis par sa couleur; par son corps proportionnellement moins étroit; par son front chargé d'un relief en arc dirigé en arrière, dépassant à peine le milieu des yeux, dans son point le plus prolongé en arrière; par son prothorax à fossettes mieux marquées.

Le  $\mathcal{J}$  se distingue de celui de l'A. fulvicollis par ses lames sous-pygidiales bifestonnées à l'extrémité; de celui de l'A. contracta, par ses lames non bicuspidées et par ses hanches postérieures mutiques; de celui de la viridipes, par ses lames terminées par des festons égaux, et par ses cuisses antérieures et intermédiaires munics d'une dent vers l'extrémité de leur arête inférieure.

La 2 s'éloigne de celle de l'A. fulvicollis par son ventre entièrement d'un flave testacé; de celles des ruficollis et viridipes, par son ventre non bordé de noir à l'extrémité; de celle de la courctata par le dernier segment de son ventre échancré.

Schmidt, dont l'œil était si perspicace, n'a mentionné ni pour cette espèce, ni pour l'A. viridipes, la conformation singulière des deuxième, troisième et quatrième arceaux du ventre chez le n, conformation qui paraît ne pas se rencontrer chez les autres espèces de ce genre. Fabricius dit sa Necydalis seladonia plus petite que la virescens; il ne parle pas des dents dont les quatre cuisses antérieures sont armées; l'insecte qu'il a décrit serait-il différent du nôtre? Latreille, qui a reproduit à peu près la description de Fabricius, ne fait pas non plus mention des dents des cuisses. Olivier ne signale que celles des cuisses antérieures; néanmoins, il faut sans aucun doute rapporter à l'A. amoena, l'OE. seladonia de ces deux derniers auteurs, qui est commune dans le midi de la France.

L'OE. ruficollis d'Olivier doit vraisemblablement aussi être rappor tée à la  $\mathfrak Q$  de cette espèce, plutôt qu'à celle de l'A. ruficollis, qui paraît ne pas habiter la France.

La variété de la Q ayant le prothorax de la couleur du reste du dessus du corps, paraît très-rare. Schmidt en avait eu sous les yeux un exemplaire trouvé dans les environs de Nice par le professeur Kunze. Elle a été prise dans le midi par mon ami Cl. Rey.

M. Léon Dufour, dont le temps ne peut affaiblir ni l'ardeur ni les talents, a fait connaître les métamorphoses de cette espèce ; il a donné de la larve la description suivante (1).

Cette larve est allongée, blanchâtre, avec une légère teinte jaunc, d'une texture tendre et molle, velue de poils très-fins assez longs, munie de six pattes articulées qui débordent fort peu le corps, composée de douze segments distincts, la tête non comprise, dont les abdominaux sont plus étroits et plus étranglés.

La tête, de la même couleur que le reste du corps, mais d'une consistance calleuse, est grande, arrondie sur les côtés, tronquée en avant, un peu débordée en arrière par le segment prothoracique : on y aperçoit deux traits linéaires superficiels qui de l'origine des antennes vont converger au milieu du bord postérieur. Antennes saillantes, droites, de quatre articles, le premier très-court, les deux suivants cylindriques, le dernier subuliforme. Chaperon transversal, étroit, mais distinct. Labre orbiculaire; velu. Mandibules cornées.

<sup>(4)</sup> Ann. de la Soc. entom. de Fr. t. 10. (1841) p. 6.

brunes, assez robustes, susceptibles de s'ouvrir beaucoup, tridentées à leur pointe, avec une saillie au milieu de leur bord interne. Mâ-choires blanchâtres, coriacées; leur lobe interne garni de soies arquées, sans crochet. Palpes maxillaires insérés sur un angle assez large de la mâchoire; de trois articles, dont le premier court, le second cylindrique, le troisième subuliforme. Lèvre à languette oblongue, terminée par deux soies raides. Palpes labiaux de trois articles, dont le dernier obtus et de la même grosseur.

Des trois segments thoraciques ou pédigères, le premier est aussi large que la tête et plus grand que les suivants : ceux-ci sont plus étroits, comme échancrés en arrière avec une ligne médiane dorsate enfoncée ; tous velus sur les côtés et au dos. Pattes courtes, blanchâtres, de trois articles sans y comprendre ni la hanche, ni le crochet terminal, qui est assez long et fort.

Segments abdominaux au nombre de neuf, dont la largeur est décroissante d'avant en arrière, le dernier plus petit, simple, arrondi; les deux premiers velus au dos comme les thoraciques, les autres seulement sur les côtés; le troisième et le quatrième ayant en dessous une paire de mamelons ambulatoires conoïdes, avec des aspérités pileuses microscopiques.

Stigmates au nombre de neuf paires, petits, incolores, arrondis, un prothoracique et huit abdominaux. situés sur les bords latéraux inférieurs et un peu antérieurs.

Genre Asclera, Asclère, Schmidt ().

(α, privatif; σκληρός, dur).

CARACTÈRES. Antennes à peine engagées dans l'échancrure des yeux; offrant le bord postérieur de leur base moins avancé que la partie la plus antérieure des yeux; offrant le côté interne de la dite base à peu près aussi avancé sur le front que le bord interne des yeux, et le bord externe de la même base, moins avancé que le bord précité: filiformes; de onze articles: le onzième appendicé: le premier faiblement arqué à son bord interne: le deuxième égal au tiers ou aux deux

<sup>(1)</sup> G. Asclera (DEJEAN), Catal. (1833) p. 228. — Id. (1837), p. 250. — W. Schmidt Revis. de enr. OEdcmer. in Linnæa entomol. 1. 1. (1846) p. 17 et 38.

cinquièmes du suivant : le troisième deux lois et demie à trois fois aussi long que large : les quatrième à dixième subgraduellement moins longs. Yeux subarrondis, faiblement échancrés vers le milieu de leur côté antéro-interne ; offrant l'échancrure dirigée, du côté opposé de la tête, vers la moitié du bord latéral de l'épistome. Palpes maxillaires à dernier article de moitié au moins plus long que large; en forme de coutre ou de hache, offrant à sa base ou vers les deux cinquièmes de sa longueur sa plus grande largeur; à côté externe anguleux vers les deux tiers de sa longueur, puis rétréci d'une manière à peine sinuée jusqu'à l'extrémité; à bord postérieur ou inféro-interne ou constituant la base, court; à côté antéro-interne, rétréci en ligne droite jusqu'aux deux tiers, puis plus sensiblement jusqu'à l'extrémité du côté externe. Tête enfoncée dans le prothorax presque jusqu'aux yeux; sensiblement plus longue depuis le bord antérieur des yeux jusqu'à l'extrémité des mandibules, que depuis ce bord jusqu'au prothorax; creusée d'un sillon sur la suture frontale. Elytres subparallèles; à quatre nervures : la troisième antérieurement raccourcie, naissant dans la direction du calus huméral : la quatrième voisine du bord marginal; offrant à peine les traces d'une bossette apicale. Tibias antérieurs à deux éperons courts. Dernier article des tarses entaille ou bilobé en dessous et garni d'une brosse.

### A ces caractères, ajoutez :

Tête presque en triangle faiblement plus long que large; creusée d'une fossette sur le milieu du front. Prothorax tronqué ou à peu près en devant et à la base; offrant vers le tiers ou presque vers les deux cinquièmes de ses côtés sa plus grande largeur, sinuément rétréci ensuite jusqu'au rebord basilaire ; à peine plus long ou moins long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; peu convexe. Elytres assez flexibles; quatre fois au moins plus longues que le prothorax; subparallèles sur la majeure partie de leur longueur; contiguës ou à peu près, ou du moins en ligne droite à la suture; très-médiocrement convexes; munies d'un rebord sutural prononcé; à peu près sans rebord marginal; chargées chacune de quatre nervures longitudinales : les première et deuxième naissant, comme il a été dit, de la base ou à peu près : la troisième passant sur la fossette humérale, prolongée jusqu'aux onze douzièmes au moins de la longueur des étuis : les première et deuxième, parallèles à celle-ci, un peu moins longuement prolongées. Ailes voilées

par les étuis. Antépectus court; peu anguleusement prolongé dans le milieu de son bord postérieur, peu engagé entre les hanches antérieures. Postépisternums rétrécis d'une manière obtriangulaire d'avant en arrière, en ligne droite à leur bord interne; trois fois et demie aussi longs qu'ils sont larges en devant. Cuisses toutes inermes: les postérieures non renflées. Tibias droits. Avant dérnier article des tarses bilobé en dessous: le premier des postérieurs au moins aussi long que tous les suivants réunis.

Obs. Les espèces de ce genre se distinguent de celles des deux précédents par le côté externe du dernier article des palpes peu sinué près de son extrémité; et de tous les Nacerdates par la configuration de cet article en forme de coutre; par la faible échancrure de leurs yeux. Ils s'éloignent des Nacerdes et des Anoncodes par leurs tibias antérieurs à deux éperons courts; des premiers, par leur tête triangulaire; des derniers, par leurs élytres à quatre nervures et offrant à peine les traces d'une bossette.

- 1. A. sanguinicollis; Fabricius. Subparallèle; étroit; paraissant glabre ou presque glabre en dessus; d'un vert foncé ou bronzé sur la tête; d'un jaune rouge sur le prothorax et sur la partic inférieure de la base des antennes; d'un vert cendré, ou vert bleuâtre ou vert ardoisé sur les élytres et les pieds; d'un vert de mer en dessous. Prothorax subcordiforme; creusé de trois fossettes profondes, obtriangulairement disposées. Ecusson largement tronqué postérieurement. Elytres chargées chacune de quatre nervures prononcées: la troisième avancée jusqu'à la partie postérieure du calus huméral.
- ¿7. Tête ordinairement un peu plus large que le prothorax. Antennes prolongées environ jusqu'aux deux tiers de la longueur du corps. Elytres plus étroites. Cinquième arceau du ventre paraissant bissubsinueusement tronqué, avec la partie médiaire un peu prolongée en arrière en forme d'angle court, quand l'insecte est vu perpendiculairement; paraissant plus sensiblement anguleux quand il est examiné d'avant en arrière. Pygidium conique; d'un quart au moins plus long que le cinquième arceau; voilant ordinairement en majeure partie les lames sous-pygidiales: celles-ci rétrécies d'avant en arrière et ciliées à leur bord interne.
- 2. Tête un peu moins large que le prothorax. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur du

corps. Elytres moins étroites et parfois d'une manière très-sensible. Cinquième arceau ventral anguleusement prolongé dans le milieu de son bord postérieur. Pygidium conique, plus court que le cinquième arceau.

ETAT NORMAL.

♂ 2. Tête d'un vert foncé. Prothorax d'un jaune rouge ou d'un rouge jaune. Elytres d'un vert cendré mat. Dessous du corps d'un vert de mer luisant.

Var. a. Tête d'un vert bronzé.

Var. \( \beta \). Elytres d'un vert obscur, d'un vert ardoisé ou d'un bleu ardoisé ou cendré.

Necydalis sanguinicollis, Fabr. Mant. Ins. t. 1. p 170. 3. — 1d. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 351. 6. — 1d. Syst. Eleuth. t. 2 p. 370. 7. — GMEL., C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 1879. 15. — Panz. Ent. germ. p. 277. 6.

Necydalis flavicollis, Panz. Fann. germ. 24. 18. — Id. Ent. germ. p. 278. 17. — Id. Krit. Revis. p. 117.

OEdemera sanguinicollis, OLIVIER, Entom 1 3. n° 50. p. 11. 12. pl. 1. fig 12. a b. —1d. Encycl. méth. t. 8. (1811) p. 447. 29. — LATR. Hist. nat. t. II. p. 8. 4.— (DEJEAN), Catal. 1821. p. 76. — Curtis, t. 9. pl. 390. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 252. 2. (7).

Ischnomera flavicollis, Stepu. Illustr. t. 5. p. 54. - Il. Man. p. 336. 2636.

Asclera sangninicollis, (Dejean), Catal. (4833) p. 228. — Id. (1837) p. 250. — — Schmidt, Revis. d. eur. O Edemer. in Linn. entom. t. I. p. 39. 1. — L. Redtenb. Faun. austr. p. 622.

Long. 0,0090 à 0,0123 (4 à 5 1 2 1.) Larg. 0,0014 à 0,0017 (2/3 à 3/4 1.)

Corps allongé; étroit; subparallèle; paraissant glabre, garni de poils sins, indistincts ou presque indistincts. Tête marquée de points assez sins et rapprochés; garnie de poils sins et presque indistincts; creusée d'une fossette sur le milieu du front; rayée d'un sillon transversal sur la suture frontale; ordinairement d'un vert soncé ou d'un vert bronzé, parsois d'un vert bleuâtre. Yeux d'un noir brun. Palpes maxillaires à dernier article en sorme de coutre, offrant son côté inféro-interne en angle droit avec l'externe; testacés ou d'un slave testacé à la base, à dernier article d'un vert soncé avec la tranche inférieure testacée. Antennes d'un brun vert ou d'un vert soncé ou obscur; garnies de poils sins et très-courts; avec la partie

inférieure des deux ou trois premiers articles, testacée. Prothorax tronqué ou à peine arqué en devant à son bord antérieur; offrant vers le tiers ou presque les deux cinquièmes de ses côtés sa plus grande largeur, assez fortement et sinuément rétréci ensuite jusqu'au rebord basilaire ; tronqué à la base ; creusé de trois grosses fossettes subarrondies, obtriangulairement disposées : une près de chaque dilatation latérale : la troisième au devant de la moitié du rebord basilaire: les antérieures parfois séparées par une légère carène; offrant après le bord antérieur un sillon transversal plus ou moins obsolète ou sensible, presque interrompu dans son milieu par une saible carène : ce sillon faisant paraître souvent ce rehord légèrement relevé; finement ponctué; paraissant glabre ou presque glabre, garni de poils courts, fins, peu ou points distincts : d'ur. jaune rouge ou rouge jaune. Ecusson faiblement rétréci d'ayant en arrière et largement tronqué à son bord postérieur ; ordinairement ravé d'une ligne longitudinale sur la moitié basilaire de sa longueur : d'un vert cendré ou vert foncé mat ; pointillé. Elytres eing fois environ aussi longues que le prothorax ; subparallêles sur la majeure partie de leur longueur, rétrécies en ligne courbe à partir des quatre cinquièmes de la longueur jusqu'à l'angle sutural : finement et densement ponctuées; presque granuleuses entre ces points; paraissant glabres ou presque glabres, garnies de poils courts, fins et indistincts : chargées chacune de quatre nervures prononcées : la deuxième prolongée presque josqu'à l'extrémité : les première et troisième un peu plus courtes : la troisième naissant de l'extrémité du calus huméral vers le neuvième de la longueur des étuis : la quatrième naissant vers la moitié de la longueur du côté externe du calus, prolongée à peu près jusqu'à l'extrémité, en se rapprochant graduellement un peu plus du bord externe, au moins jusqu'à la moitié des étuis ; ordinairement d'un vert cendré mat, parfois d'un vert bleuâtre ou ardoisé ou d'un bleu ardoisé ou cendré. Dessous du corps ordinairement d'un vert de mer, luisant ; garni de poils cendrés très-distincts. Cinquième arceau du ventre anguleusement prolongé en arrière dans le milieu de son bord postérieur, surtout chez la Q. Pieds ordinairement d'un vert cendré, parfois d'un vert bleuâtre; garnis de poils fins et courts.

Cette espèce habite les diverses zones de notre pays; on la trouve en mai et juin, sur les fleurs des haies, sur l'épine-vinette, l'aubépine, etc.

- 2. A. coerulea. Linné. Subparallèle ; étroit ; paraissant glabre en dessus ; variant du bleu au vert. Prothorax concolore ; à trois fossettes à peine marquées. Ecusson en triangle subarrondi postérieurement. Antennes noires. Elytres chargées chacune de quatre nervures assez faibles : la troisième ordinairement non avancée jusqu'au calus huméral.
- o. Tête plus large que le prothorax. Antennes un peu plus longuement prolongées que la moitié du corps. Prothorax proportionnellement plus étroit; faiblement plus long que large. Elytres un peu plus étroites. Cinquième arceau du ventre paraissant à peine arqué en arrière ou un peu anguleux dans le milieu de son bord postérieur, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessous, paraissant un peu anguleux ou en ogive, quand l'insecte est examiné en dessous d'avant en arrière. Pygidium conique; de moitié plus long que le cinquième arceau; offrant en dessous deux lames testacées, étroites, subgraduellement rétrécies et ciliées à leur côté interne.
- Q. Tête un peu moins large que le prothorax. Antennes à peine prolongées au delà de la moitié du corps. Prothorax proportionnel-lement moins étroit; à peine aussi long que large. Elytres un peu moins étroites. Cinquième arceau ventral visiblement anguleusement prolongé en arrière dans le milieu de son bord postérieur, même quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessous, et échancré en arc, de chaque côté de ce prolongement anguleux. Pygidium conique; plus court que le cinquième arceau.

bo

iai of

late

nei

ren

à 50

de l

588

gra

gari

nery

Cuntharis cærulea, Linn. Syst. Nat. 10° édit. 1. I. p. 403. 27. — Id. 12° édit. 1. 1. p. 650. 22. — Id. Faun. suec. p. 201. 716. — Müller, Faun. Frid. p. 15. 130.— P. L. S. Müller, Linn. Naturs. 1. 5. 1° part. p. 313. 32. — Goeze, Ent. Beytr. 1. 1. p. 136. 22. — De Viller, C. Linn. Entom. 1. 1. p. 298. 30.

Necydalis cærulescens, Faer. Syst. Enlom. p. 208. 2. — Id. Spec. Ins. t 1. p. 263. 2. — Id. Mant. ins. t. 1. p. 170. 2. — Id. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 350. 3. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 349. 3. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1879. 14. — Panz. Ent. germ. p. 276. 3. — Pank., Faun. suec. t. 3. p. 135. 2. — Walck., Faun. par. t. 1. p. 222. 2. — Ceders., Faun. Ingr. prode. p. 100, 304.

Necydalis cyanca, FABR. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 351. 5.— I.I. Syst. Eleuth. t. 2. p. 369. 5.— ILLIG. Mag. t. 4. p. 126. 5.— Gyllenhal, Ins. spec. t. 2. p. 630. 3.— Sahlb., Ins. fenn. p. 496. 3.

OEdemera cærulescens, Oliv. Entom. t. 3. nº 50. p. 12. 14. pl. 2. fig. 17. a, b. — Id. Encycl. méth. t. 8. (1811) p. 445. 19. — Late. Hist. nat. t. 11. p. 10. 9. —

/d. Gen. t. 2. p. 229. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4, p. 373. 2 — (Dejean) Catal. (1821) p. 76.

OEdemera nigripes, OLIV. Encycl. meth. t. 8. p. 446. 26.

Ischnomera cærulea, Stepu., Illustr. t. 5. p. 55. — Id. Man. p. 337. 2637.

Asclera cærulescens, (Dejean), Catal. (1833) p. 228. - 1d. (1837) p. 230.

Asclera cœrulea, Schmidt. Revis., etc. in Linu. entor. t. 1. p. 43. 3. — Kolenati, l. c. p. 141. — L. Redtenb. Faun. austr. p. 622. — Costa, Faun. d. Regn. di Napol. (Edemer.) p. 13. 1. pl. IX. fig. 4.

Long. 0,0067 à 0,0090 (3 à 4 l.) Larg. 0,0009 à 0,0016 (2/3 à 2/31)

Corps allongé; étroit; subparallèle; garni de poils fins et obscurs, peu apparents ; variant du bleu au vert. Tête marquée de points rapprochés; garnie de poils indistincts; creusée d'une fossette sur le milieu du front; rayée d'un sillon transversal sur la suture frontale; ordinairement bleue ou d'un bleu violacé, on d'un bleu verdatre, avec l'épistome proprement dit d'un fauve testacé. Yeux d'un noir brun. Palpes obscurs ou d'un noir bleuâtre, avec le bord inférieur, au moins du dernier article, d'un fauve testacé: ce dernier article en forme de hache, élargi d'arrière en avant à son côté postéro-interne jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes basilaires de la longueur : ce côté postéro-interne formant avec l'externe un angle aigu. Antennes d'un noir vert ou d'un vert foncé ou obscur; garnies de poils fins et très-courts. Prothorax tronqué et rebordé en devant; subcordiforme, offrant vers le tiers ou presque les deux cinquièmes de ses côtés sa plus grande largeur, assez fortement rétréci ensuite jusqu'au rebord basilaire; tronqué à la base; un peu inégal en dessus; ordinairement marqué de trois fossettes légères ou obsolètes, irrégulières, c'est-à-dire déprimé au devant de l'écusson, et près de chacune des parties dilatées de ses côtés : ces dépressions latérales souvent en forme de sillon court et oblique; parfois chargé d'une saillie transverse vers chacune de ses dilatations latérales ; finement et densement ponctué; paraissant presque glabre; ordinairement bleu ou d'un bleu verdâtre. Ecusson en triangle subarrondi à son extrémité; pointillé; bleu ou bleu verdâtre. Élytres quatre fois aussi longues que le prothorax; subparallèles sur la majeure partie de leur longueur, subarrondies à leur partie postéro-externe, émoussées à l'angle sutural; finement et densement ponctuées, presque granuleuses entre ces points; paraissant glabres ou presque glabres, garnies de poils fins et indistincts; chargées chacune de quatre nervures assez faibles: la troisième, naissant vers le cinquième ou le quart de la longueur: la quatrième naissant vers la moitié ou un peu après du côté externe du calus huméral, prolongée en s'affaiblissant jusque vers la partie postéro-externe des étuis. Dessous du corps d'un bleu verdâtre : luisant; pointillé ou finement ponctué; garni d'un duvet cendré peu apparent. Cinquième arceau du ventre anguleusement prolongé en arrière dans le milien de son bord postérieur, surtout chez la ? Pieds d'un bleu verdâtre, garnis de poils fins et courts.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France. Elle n'est pas bien rare au printemps dans les environs de Lyon. On la prend en battant les haies, les taillis de chênes, en fauchant les prairies.

Obs. L'A. cœrulea se distingue facilement de l'A. sanguinicollis par la couleur de son prothorax. Elle s'en éloigne d'ailleurs par les fossettes légères et non arrondies dont ce segment est creusé; par son écussou en ogive ou subarrondi à son extrémité; par ses élytres moins longues relativement au prothorax; enfin par le dernier article de ses palpes maxillaires, dont le côté postéro-interne forme avec l'externe un angle aigu au lieu de former un angle droit, de telle sorte que la plus grande largeur de cet article se trouve à la base chez l'A. sanguinicollis, vers le tiers ou un peu plus de sa longueur chez l'A. cœrulea.

Linné a décrit le premier cette espèce sous le nom de cærulea; Fabricius, par un esprit brouillon dont il a donné souvent des preuves, lui donna le nom de cærulescens, qui lui conviendrait sans doute mieux, mais qui doit le céder au droit de priorité. Plus tard, le célèbre entomologiste danois décrivit la même espèce sous le nom de cyanea.

Suivant Illiger (Mag. t. 4. p. 126. 3.) la Necyd. cærulescens de Fabricius serait une variété de la Necy. ruficollis du même auteur; mais d'après Paykull et les exemplaires encore existants de la collection de Fabricius, la N. cærulescens de ce dernier serait identique avec la Canth cærulea de Linné.

Près du genre Asclera, paraît devoir se placer la coupe suivante, dont la France ne semble posséder aucun représentant. Voici les caractères de ce genre, indiqué par Ziegler et introduit dans la science par Schmidt (1).

<sup>(1)</sup> Linu, entom. 1, 1. p. 130.

### Genre Probosca, PROBOSQUE.

Canactères. Yeux échancrés. Antennes offrant la partie postérieure de leur base plus avancée que la partie la plus antérieure des yeux, et le côté interne de la dite base, moins avancé sur le front que le berd interne des yeux; de onze articles: le deuxième égal à la moitié du troisième : le premier presque droit. Palpes maxillaires à dernier article un peu anguleux vers les trois cinquièmes de son bord externe; élargi d'arrière en avant à son côté postéro-interne jusqu'à la moitié de sa longueur, rétréci ensuite jusqu'à l'extrémité de son côté externe. Prothorax avancé presque jusqu'au bord postérieur des yeux. Pieds simples. Tibias antérieurs à deux éperons. Elytres non chargées d'une bossette apicale; à deux faibles nervures: la deuxième, passant sur la fossette humérale.

P. viridana; Schmdt. Suballongé; garni de poils fins, assez longs, couchés, cendrés; d'un vert pâle. Antennes obscures; base de ces organes et des palpes, et pieds, couleur de chair. Prothorax fortement ponctué. Ecusson revêtu de poils blancs et soyeux. Elytres subgraduellement rétrécies, en ligne courbe et plus sensiblement à l'extrémité jusqu'à l'angle sutural; à deux légères nervures protongées en s'affaiblissant, presque jusqu'à l'extrémité. Epistome non sillonné. Ecusson non creusé.

Nacerdes viridana, (Desean), Catal. (1837) p. 250.

Probosca viridana, Scampt, Revis. in Linn. entom. p. 130. — Küster, Kaef. Enrop. p. 12, 86.

Long. 0,0090 (4 l.)

Patrie: l'Algérie.

Genre Xanthochroa, Xanthochroa; Schmidt (1).

(ξανθόχρους, jaune).

CAUACTÈRES. Antennes assez faiblement engagées dans l'échancrure des yeux; offrant le côté interne de leur base moins avancé du côté

<sup>(1)</sup> Revis di Europ. OEdemer. in Linnaea entomol. t. 1. p. 17 et 35.

du front que le bord interne des yeux, offrant le bord postérieur de ladite base visiblement moins avancé que la partie la plus antérieure des yeux, et le bord antérieur de ladite base moins avancé. ou à peine aussi avancé que cette même partie; sétacées ou presque filiformes; de douze articles distincts (3), ou de onze articles : le onzième, faiblement ou souvent peu distinctement appendicé (?): le premier, sensiblement arqué chez le , presque droit chez la ?, grossissant graduellement vers l'extrémité; le deuxième, égal environ au tiers du suivant : le troisième, trois à trois fois et demie aussi long que large, parsois à peine aussi long ou moins long que le suivant : les quatrième à septième souvent presque égaux : les huitième à dixième, subgraduellement moins longs. Yeux un peu tronqués postérieurement; échancrés vers leur partie antéro-interne, offrant leur échancrure dirigée, du côté opposé de la tête, vers l'angle antérieur du labre; séparés du prothorax par un espace égal au tiers environ de la longueur de leur lobe interne. Palpes maxillaires à dernier article une fois plus long que large; offrant son côté externe droit ou à peu près chez le , offrant souvent chez la 9 les traces d'une faible échancrure, entre les trois cinquièmes de sa longueur et l'extrémité; graduellement et médiocrement élargi d'arrière en avant à son côté postéro-interne presque jusqu'aux deux tiers de la longueur dudit article, obliquement coupé de là à l'extrémité de son côté externe; une fois au moins plus long à ce dernier qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Tête un peu moins longue depuis le bord antérieur des yeux jusqu'à l'extrémité des mandibules que depuis ce bord jusqu'au prothorax; creusée d'un sillon sur la suture frontale. Élytres à quatre nervures assez faibles et non ramifiées : la troisième, raccourcie, parfois nulle ou indistincte : la quatrième, rapprochée du bord marginal; plus luisantes à l'extrémité et chargées d'une bossette ou gibbosité plus ou moins apparente ou plus ou moins prononcée. Tibias antérieurs à un seul éperon apparent. Avant-dernier article des tarses échancré en dessous et garni d'une brosse.

## Ajoutez à ces caractères :

Tête oblongue; d'un quart au moins plus longue que large; creusée d'un sillon sur la suture frontale. Yeux médiocrement saillants. Prothorax tronqué ou à peu près en devant et à la base; offrant vers le quart sa plus grande largeur, sinuément rétréci

ensuite jusqu'au rebord basilaire; à peine plus long ou aussi long sur son milieu qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand, planiuscule. Élytres assez flexibles; cinq à six fois aussi longues que le prothorax; subparallèles sur la majeure partie de leur longueur; en ligne droite à la suture; très-médiocrement convexes ou planiuscules; munies d'un rebord sutural à peine saillant et d'un rebord marginal très-étroit; chargées chacune de quatre nervures longitudinales : les première et deuxième, naissant de la base ou à peu près : la deuxième passant sur la fossette humérale : la troisième, raccourcie en devant, parfois peu distincte. Ailes parfois incomplètement voilées. Antépectus court sur les côtés; graduellement et peu anguleusement prolongé dans le milieu de son bord postérieur; peu engagé entre les hanches antérieures. Posténisternums rétrécis d'une manière obtriangulaire d'avant en arrière, en ligne droite à leur côté externe; près de quatre fois aussi longs qu'ils sont larges en devant. Cuisses toutes inermes : les postérieures non renslées. Tibias postérieurs presque droits. Avant-dernier article des tarses échancré en dessous : le premier des postérieurs plus long que tous les suivants réunis.

Obs. — Les insectes de ce genre se distinguent de ceux des trois précédents par l'insertion de la base de leurs antennes, par la forme des yeux, la position et la configuration de leur échancrure; par la forme du dernier article des palpes; par la longueur de leurs élytres et du premier article de leurs tarses postérieurs. Ils s'éloignent d'ailleurs des Nacerdes par leur tête moins prolongée après les yeux, par leur écusson plus largement tronqué; des Anoncodes, par leurs élytres à quatre nervures; des Asclères par leurs tibias antérieurs à un seul éperon et par leur tête oblongue, moins profondément engagée dans le prothorax. Par leurs yeux peu saillants, par leurs élytres de couleur sombre, ils semblent principalement crépusculaires ou nocturnes; cependant on les rencontre parfois sur les fleurs pendant le jour.

1. X. carniolica; Gistl. Allongé; pubeseent. Téte, base des antennes, partie médiane du prothorax, écusson, poitrine, base et extrémité au moins du ventre. et pieds, d'un flave orangé ou testacé. Antennes nébuleuses. Yeux, partie médiane du ventre (A) et côtés du prothorax, noirs; celui-ci subcordiforme. Elytres subparallèles, variant du noir brun au fauve testacé; chargées chacune de quatre nervures, ordinairement toutes apparentes. Front à peine aussi large dans son milieu que les trois

cinquièmes (A) ou les trois quarts ou quatre cinquièmes (2) du diamètre transversal visible en dessus d'un æil.

- σ. Antennes de douze articles. Tête plus large que le prothorax. Ventre brun avec la base du premier arceau d'un brun tirant sur le testacé ou même d'un fauve ou flave testacé, chez les variétés incomplètement colorées, et l'extrémité du cinquième arceau d'un flave orangé ou testacé. Cinquième arceau subparallèle jusqu'aux trois quarts de sa longueur; de deux tiers plus long qu'il est large à sa base, divisé sur la moitié longitudinalement médiane de sa longueur en deux parties ou lobes allongés, séparés par une entaille arrondie à sa base et aussi large que chacun des lobes, vers les trois quarts de la longueur de ce cinquième arceau. Sixième arceau dèpassant à peine le cinquième; muni de deux pièces en forme de forceps.
- Antennes de onze articles: le onzième appendicé; prolongées environ jusqu'aux deux tiers de la longueur du corps. Ventre à cinquième arceau près d'une fois plus long que le quatrième, subparallèle jusqu'aux deux tiers, arrondi postérieurement, moins échancré dans le milieu de son bord postérieur; concave sur les deux tiers postérieurs de sa surface. Pygidium ne débordant pas ordinairement le cinquième arceau.

#### ETAT NORMAL.

A. Tête d'un flave roussatre ou d'un testacé roussatre ou orangé, avec les yeux et l'extrémité des mandibules, noirs, et une ligne ou tache ponctiforme noire ou noirâtre sur le milieu de la partie antérieure du front et du postépistome. Antennes brunes, avec la partie inférieure de la base testacée. Prothorax d'un flave roux ou d'un testacé orangé, avec les côtés noirs ou d'un noir brun : la partie noire couvrant à peu près chaque tiers externe du bord antérieur, et graduellement rétrécie jusqu'aux angles postérieurs. Ecusson d'un flave ou testacé orangé. Élytres d'un noir brun. Dessous du corps d'un flave testacé sur la poitrine. Ventre noir ou d'un noir brun, avec la base du premier arceau moins obscure ou d'un testacé parfois obscur, et les deux tiers postérieurs au moins du cinquième arceau testacés ou d'un flave testacé. Piede d'un flave testacé sur les cuisses, fauves ou d'un fauve testacé sur les tibias et les tarses.

Obs. Quand la matière colorante noire a été moins abondante ou

n'a pas eu le temps de se développer, les antennes passent au brun ou au brun testacé; la ligne ou tache noire de la partie antérieure de front et du postépistome passe au brunâtre ou disparaît; les côtés du prothorax passent au brun ou au brunâtre; les élytres se montrent brunes, d'un brun ou même d'un fauve testacé, avec la partie en dehors de la deuxième nervure et surtout le calus huméral bruns ou noirâtres; le premier et parfois le dernier arceau du ventre sont souvent entièrement d'un flave pâle ou testacé; les tibias et les tarses, fauves ou d'un fauve flave ou testacé.

Q. A peu près semblable au o', sauf les différences suivantes. Front et postépistome ordinairement sans tache. Antennes souvent d'un flave obscur sur la partie supérieure des deux premiers articles. Partie noire des côtés du prothorax ordinairement échancrée ou en ligne moins droite à son côté interne. Ventre d'un flave testacé, avec le deuxième arceau noirâtre soit presque entièrement, soit à ses bords antérieur et postérieur, ainsi que le premier. Tibias et tarses habituellement fauves ou d'un fauve testacé.

Oss. Quand la matière colorante a été moins développée, le corps subit dans sa couleur des modifications analogues à celles du 8.

OEdemera carniolica, Gista, Entmol. Notizion, in Fannus, t. 1. (1834). p. 150. 238. OEdemera Blossevillei, Guerin-Meneville, Roy. Zool. (1838), p. 40.

Aanthochroa carniolica, Schmot, Revis. d. eur. OEdemer. in Linuwa entom. t. 1. p. 35. — Perms, Lettre à M. Mulsant, sur une excursion dans les grandes Landes, in Mém. de l'Acad. des Sc. de Lyon t. 2. (180) (Sciences p. 472. — Id. Nouvelles excursions dans les grandes Landes, in Ann. de la Soc. Linn. de Lyon, nouv. série. t. 4. (1857) p. 133. — Id. Hist. des insect. du pin maritime, in Ann. de la Soc. entous. de Fr. 3e série, t. 5, 1857, p. 391.

Long. 0,0100 à 0,0146 (4 1/2 à 6 1/2 l.) Larg. 0,0018 à 0,0029 (7/8 à 1 1/3 l.)

Corps allongé; subparallèle; peu convexe; garni en dessus de poils courts, fins, peu apparents, d'un cendré flavescent. Tête peu densement pointillée; paraissant presque glabre; à peine convexe sur la partie postérieure du front, déprimée sur l'antérieure, peu ou point sensiblement chargée d'une ligne saillante au côté externe de la base des antennes; marquée d'une tache ou trace nébuleuse, entre la base des antennes. Yeux noirs. Parties de la bouche et palpes testacés, ou d'un flave orangé ou testacé, avec l'extrémité des mandibules ordinairement noire. Antennes prolongées jusqu'aux trois cin-

quièmes (2) ou aux deux tiers (0) de la longueur du corps; filiformes; brunes ou brunâtres, avec le premier ou les deux premiers articles d'un flave nébuleux ou testacé, au moins en dessous. Prothorax faiblement arqué en devant ; élargi jusqu'aux deux septièmes ou au quart de la longueur de ses côtés, offrant dans ce point sa plus grande largeur, rétréci ensuite jusqu'au rebord basilaire; tronqué ou faiblement échancré en arc ou entaillé en arc très-ouvert à la base; moins large à cette dernière qu'il est long sur son milieu; à peine aussi long ou plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; déprimé transversalement après le bord antérieur, qui par là se trouve relevé; plan ou déprimé sur la partie longitudinalement médiane du dos, surtout sur la postérieure; brièvement et finement pubescent; luisant; d'un flave roussâtre ou orangé, avec les côtés noirs : la partie noire couvrant en devant chaque tiers externe de la largeur, et graduellement rétrécie jusqu'à l'angle postérieur, couvrant la moitié externe de la partie repliée en dessous. Ecusson d'un flave orangé; très-sinueusement rétréci d'avant en arrière, largement tronqué postérieurement. Elytres cinq à six fois aussi longues que le prothorax ; subparallèles jusqu'aux neuf dixièmes, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural; munies d'un rebord latéral invisible en dessus; peu convexes; finement et densement ponctuées; garnies de poils cendrés ou d'un cendré flavescent, fins, courts et peu apparents; noires ou d'un noir brun, dans l'état normel ; chargées chacune de quatre nervures longitudinales ordinairement assez marquées : la deuxième en s'affaiblissant jusqu'aux neuf dixièmes de la longueur des étuis : la première postérieurement unie ou presque unie à la deuxième : la troisième naissant au quart environ de la longueur des étuis, dans la direction du calus, ordinairement très-distincte : la quatrième naissant en dehors du calus, vers le milieu de la longueur de celui-ci, prolongée presque parallèlement au bord externe, dont elle s'éloigne un peu à son extrémité. Ailes brunes ou fuligineuses. Dessous du corps pointillé: moins brièvement pubescent sur le ventre ; d'un flave orangé sur la poitrine ; coloré sur le ventre comme il a été dit. Pieds grêles ; d'un flave orangé. Tibias fuligineux.

Cette espèce paraît habiter en France les parties méridionales. Elle a été prise par M. Perris, dans les Landes, et dans les environs de Briançon, par M. Godart.

CBS. Elle se distingue de la X. gracilis, par sa taille ordinairement un peu plus avantageuse; par son front d'un flave orangé ou tes-

tacé, marqué seulement entre les antennes et sur le postépistome d'une tache linéaire ou ponctiforme nébuleuse ou noirâtre et parfois nulle; par la partie antérieure de son front plane ou peu distinctement en toit, non chargée ou moins visiblement d'une ligne longitudinale saillante au côté externe de la base des antennes; par ses palpes entièrement testacés, au lieu d'avoir le dernier article des maxillaires nébuleux ou noirâtre; par les côtés de son prothorax noirs ou bruns; par son écusson plus sinué sur les côtés, plus largement échancré postérieurement; par ses élytres moins soyeuses, moins visiblement pubescentes, garnies d'une pubescence cendrée plutôt que flave, d'un noir brun moins ardoisé dans l'état normal. Le Z, par le cinquième arceau de son ventre près d'une fois plus long que large, et divisé dans sa seconde moitié en deux lobes trèsséparés l'un de l'autre jusqu'à leur base, se distingue facilement de celui de l'espèce suivante. Enfin, chez la X. carniolica, le front égale à peine les trois cinquièmes chez le o, ou les quatre cinquièmes chez la 2, de son diamètre transversal visible en dessus d'un œil; tandis que chez la X. gracilis, le front est plus large même chez le g' que le diamètre transversal de l'œil.

Mon savant ami M. Perris a donné l'histoire complète de cet insecte, avec le talent remarquable qui distingue tous ses écrits.

La larve creuse des galeries dans les dernières couches des troncs du pin maritime, et de diverses autres espèces de conifères, en laissant ccs galeries en partie encombrées d'excréments granuleux. Voici suivant cet habile observateur la description de cette larve (1).

Tête subcalleuse, large, un peu enchâssée dans le prothorax; marquée sur le front d'unc dépression ovale qui se prolonge jusqu'au vertex, en un sillon assez profond; fortement arrondie sur les côtés; bord antérieur sinueux, de même consistance que le reste, avec une petite tache rousse à la base des mandibules. Epistome assez grand et trapézoïdal. Labre bien saillant, un peu moins arrondi antérieurement que sur les côtés, hérissé de poils roussâtres; ces organes de couleur rousse. Mandibules, vues en dessus, très-larges à la base jusqu'à moitié de leur longueur, puis largement et profondément échancrées en dedans, acérées à l'extrémité, au-dessous de laquelle on voit deux petites dents; lisses et ferrugineuses avec les bords noirâtres, depuis la base jusqu'au delà du milieu, noires ensuite

<sup>(1)</sup> Ann. de la Soc. Entom. de Fr. 3e série, t. 5. (1857) p. 385.

jusqu'au bout, avec quelques stries longitudinales; vues de côté, étroites, subtriangulaires, avec les côtés un peu concaves; terminées par trois dents dont l'intermédiaire est la plus saillante dans la mandibule gauche, tandis que dans la droite la dent externe est au même niveau que l'intermédiaire, et l'interne est très-petite. Mûchoires assez fortes, coudées; leur lobe large, subtriangulaire, un peu arrondi en dedans, mince, presque membraneux, cilié de soies rousses et denses; dépassant un peu le premier article des palpes maxillaires; ceux-ci grêles, de trois articles, dont les deux premiers également longs et le troisième très-petit. Menton allongé, lèvre inférieure cordiforme, surmontée d'une languette à peu près cylindrique et de deux palpes de deux articles, dont le premier deux fois plus long que le second qui affleure presque l'extrémité du lobe maxillaire; tous ces organes très-mobiles et roussâtres. Antennes bien mobiles aussi, de la couleur de la tête, et de quatre articles : le premier assez et un peu plus large à la base qu'au sommet; le deuxième presque cylindrique, près de deux fois aussi long que le précédent dans lequel il peut rentrer en partie; le troisième une fois et demie au moins aussi long que le second, un peu convexe intérieurement, très-légèrement concave extérieurement, faiblement incliné en dedans; le quatrième un peu penché en dehors, grêle, court, muni de soies roussâtres au sommet et sur les côtés, de même que les autres articles. Un peu au-dessous des antennes, deux ocelles noirs et en ellipse transversale, placés l'un au-dessus de l'autre et se touchant presque : l'inférieur plus petit que le supérieur.

Prothorax aussi large et aussi grand que la tête, droit antérieurement, taillé en chevron postérieurement, ayant sur le milieu, contre le bord postérieur, un groupe serré d'aspérités roussâtres sur une petite élévation coupée en deux par un sillon longitudinal, à droite et à gauche par un autre sillon. Mésothorax et métathorax plus étroits et de moitié plus courts que le précédent; très-convexes sur le dos; marqués d'une profonde rainure longitudinale, des deux côtés de laquelle on voit un groupe d'aspérités comme celles du prothorax. Ces trois segments ont des poils roussâtres, disposés en séries annulaires sur les deux derniers, et formant sur le dos du premier deux séries voisines, l'une de la base, l'autre du sommet, et se réunissant sur les côtés.

Pattes de médiocre longueur, débordant les côtés du corps, roussâtres et formées de cinq pièces; hanche bien développée et trèssaillante en dessous à l'extrémité; trochanter presque aussi grand que la cuisse ou le tibia qui sont égaux en longueur; ce dernier ayant tout autour quelques soies un peu longues, et de plus cilié en dessous, comme tous les articles précédents, de petites spinules très-rapprochées, entremêlées d'un; ou de deux poils longs et fins : tarse représenté par un ongle conique, à peine arqué, et brun à la pointe.

Abdomen de neuf segments, un peu plus étroits que le métathorax et se rétrécissant encore un peu plus à partir du septième segment. Premier segment de la longueur du métathorax, comme lui convexe et muni d'aspérités, mais moins profondément sillonné; deuxième plus long, avec un groupe d'aspérités près du bord antérieur, et non divisé par un sillon; les autres segments lisses et non convexes en travers; le dernier semi-elliptique, ayant en dessous un mamelon retractile traversé d'un pli dans lequel est l'anus. Ce segment est parsemé de poils roussatres; les autres en montrent deux séries annulaires. Le long des flancs règne un bourrelet bien marqué, et le troisième ainsi que le quatrième segment ont chacun en dessous deux mamelons pseudopodes coniques, obtus et divergents, dont la surface supérieure est couverte d'aspérités et de poils très-fins.

Stignates elliptiques; la première paire un peu roussâtre, plus grande et plus inférieure que les autres, placée sur le prothorax, près de l'insertion des premières pattes; les autres au tiers antérieur des huit premiers segments abdominaux.

- 2. **X. gracilis**; Schmidt. Allongé; subparallèle; pubescent; flave ou d'un flave jaune, avec le front et les yeux noirs, et l'abdomen, moins l'extrémité du cinquième segment, de même couleur chez le &. Antennes brunes à base flave. Elytres variant du noir brun ou brun ardoisé au fauve testacé; chargées chacune de quatre nervures longitudinales, prolongées presque jusqu'à l'extrémité: la troisième, souvent peu distincte. Front au moins aussi large (A) ou plus large (Q) que le diamètre transversal de la partie visible en dessus d'un œil.
- on. Antennes de douze articles distincts; prolongées environ jusqu'aux trois quarts du corps. Ventre à cinquième arceau de moitié plus long que le quatrième; rétréci en ligne un peu courbe de la base à l'extrémité; fendu ou étroitement entaillé sur sa moitié postérieure et divisé en deux lobes en triangles à côtés curvilignes. Partie souspygidiale munie de deux lames dépassant le cinquième segment de

toute la longueur de l'entaille, ovalaires, longitudinalement en gouttière. Pygidium conique.

Q. Antennes de onze articles: le onzième appendicé; prolongées environ jusqu'aux deux tiers du corps. Ventre à cinquième arceau d'un quart plus long que le quatrième, sinuément rétréei dans sa seconde moitié, en ogive obtuse à l'extrêmité, et brièvement échancré dans le milieu de son bord postérieur. Pygidium en ogive, débordant ordinairement un peu le cinquième arceau.

#### ETAT NORMAL.

N. Tête d'un flave orangé, avec le front, les yeux et l'extrémité des mandibules, noirs. Palpes flaves avec une partie au moins du dernier article noire ou noirâtre. Antennes brunes, avec le premier ou les deux premiers articles, flaves. Prothorax et écusson d'un flave orangé. Élytres d'un brun ardoisé. Poitrine et pieds d'un flave orangé. Ventre d'un noir brun, avec la moitié postérieure ou un peu moins du dernier arceau. d'un flave orangé.

Oss. Quand la matière noire ou brune a pris moins de développement, les antennes, le dernier article des palpes, et souvent le front sont simplement nébuleux; les élytres offrent les diverses nuances entre le brun ardoisé et le fauve testacé ou le testacé tirant sur le fauve, sauf le calus huméral et l'extrémité qui restent obscurs ou noirâtres. Le premier arceau du ventre se montre flave ou d'un flave testacé, et cette dernière couleur envahit parfois presque complètement le cinquième arceau.

2. Semblable au A, si ce n'est le ventre entièrement d'un flave orangé.

Oss. Quand la matière colorante noire ou brune n'a pas eu le temps de se développer complètement, les parties obscures présentent les mêmes modifications que chez le o.

Oneomera gracilis, (De Heyden). OEdemera tiliae, (Spitz).

Xanthoehroa gracilis, Schmot, Revis. d. Eur. OEdemer. in Liunza, entom. t. 1. p. 37. 2.

Long. 0,0090 à 0,0135 (4 à 6 l.) Larg. 0,0016 à 0,0029 (2/3 à 1 1/3 l.)

Corps allongé; subparallèle; peu convexe; garni en dessus de poils fins, courts, soyeux, d'un roux ou flave orangé. Têle finement ponctuée : brièvement et peu distinctement pubescente ; convexiuscule sur la partie postérieure du front, planiuscule sur l'antérieure, légèrement en toit sur le milieu de cette dernière et chargée d'une ligne saillante au côté externe de la base des antennes ; d'un flave orangé, avec le front noir. Yeux noirs ou d'un noir plombé. Parties de la bouche d'un flave orangé ou lestacé, avec l'extrémité des mandibules noire, et le dernier article des palpes maxillaires noir ou noirâtre. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes (2) ou aux deux tiers (A) de la longueur du corps; brièvement pubescentes; filiformes; brunes ou brunâtres, avec le premier ou les deux premiers articles d'un flave testacé, au moins en dessous. Prothorax faiblement arqué en devant ; élargi jusqu'aux deux septièmes ou au quart de la longueur de ses côtés, offrant dans ce point sa plus grande largeur, rétréci ensuite jusqu'au rebord basilaire; tronqué à la base ou subsinué dans le milieu de celle-ci; moins large à cette dernière qu'il est long sur son milieu; à peine aussi long ou plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand : déprimé transversalement après le bord antérieur qui par là se trouve relevé; plan ou subdéprimé longitudinalement sur le dos; pointillé ou finement ponctué; brièvement et finement pubescent; entièrement d'un flave ou jaune orangé. Ecusson de même couleur ; subsinueusement rétréci d'avant en arrière, tronqué postérieurement. Elytres cinq à six fois aussi longues que lui; subparallèles jusqu'aux neuf dixièmes, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural, parfois presque en ogive chacune à leur extrémité; munies d'un rebord latéral à peine visible en dessus ; peu convexes ; finement et densement ponctuées ; pubescentes ; d'un noir ardoisé dans l'état normal; chargées chacune de quatre nervures longitudinales ordinairement assez faibles : la deuxième prolongée en s'affaiblissant jusqu'aux neuf dixièmes des étuis : la première postérieurement unie ou presque unie à la deuxième : la troisième, naissant au quart ou un peu plus de la longueur des étuis, dans la direction du calus, souvent peu distincte, surtout chez le on : la quatrième naissant en dehors du calus, vers le milieu de la longueur de celui-ci, prolongée presque parallèlement au bord externe, dont elle s'éloigne un peu à son extrémité. Ailes brunes ou fuligineuses. Dessous du corps pointillé; moins brièvement pubescent sur le ventre; d'un flave orangé sur la poitrine, coloré sur le ventre comme il a été dit. Pieds grêles ; d'un flave orangé ou d'un flave testacé.

Cette espèce a été prise sur les fleurs, dans le mois de juillet, dans les prairies de la Grande-Chartreuse, par mon fils M. l'abbé V. Mulsant. Je l'ai reçue également de Corse de M. Revellière. Sa la ve paraît vivre dans le pin et le sapin.

## Genre Dryops, Dayops; Fabricius (1).

CARACTÈRES. Antennes faiblement engagées dans l'échancrure des yeux; offrant le côté interne de leur base moins avancé du côté du front que le bord interne des yeux; offrant le bord postérieur de la dite base moins avancé que la partie la plus antérieure des yeux, et le bord antérieur de la dite base presque aussi avancé ou aussi avancé que cette même partie; sétacées; de douze articles ( ? ?) et ordinairement avec une faible échancrure, du côté externe, vers le point d'union des onzième et douzième : le premier sensiblement arqué chez le g', presque droit chez la 2 : le deuxième très-court, égal environ au cinquième du suivant : le troisième cinq ou six fois aussi long que large, parfois un peu moins long ou à peine aussi long que le suivant : le cinquième souvent aussi long que le quatriéme : les sixième et septième, et surtout huitième à dixième, subgraduellement un peu moins longs. Yeux un peu tronqués postérieurement : échancrés à leur partie antéro-interne, offrant leur échanerure dirigée du côté opposé de la tête, vers l'angle antérieur du labre; séparés du prothorax par un espace égal à peine au quart de la longueur de leur lobe interne. Palpes maxillaires à dernier article une fois et quart plus long que large; offrant son côté ex-

<sup>(1)</sup> FABRICIUS Eutom. Syst. t. 1. 2. (1794) p. 74.

Le nous de Dryops, avait été créé par Olivier et appliqué aux insectes qui sont aujourd'hui connus sous le nom de Parnus. a Fabricius, dit Olivier (Encycl. méth. t. S. (1811) p. 437) à qui je communiquai le genre OEdémère, en 1792, en même temps « que celui de Dryops, et qui copia les caractères dans ma collection, s'est plu, je ne « sais par quelle raison, à nommer Dryops mes OEdémères, et Parnus mes Dryops. « Ces derniers étaient pourtant déjà imprimés ; les autres ne le furent qu'après non « départ pour l'Orient. » Fabricius a malheureusement abusé plusieurs fois de l'influence de son autorité, pour opérer de semblables bouleversements. Mais le nom de Parnus est si généralement appliqué aujourd'hui aux Dryops d'Olivier, qu'à l'exemple de Schmidt, nous le réserverons aux insectes dont il est ici question.

côté postéro-interne, presque jusqu'aux deux tiers de sa longueur et obliquement coupé en ligne un peu courbe, de là à l'extrémité de son côté externe. Tête à peine aussi longue, ou à peine plus longue depuis le bord antérieur des yeux j'ssqu'à l'extrémité des mandibules que depuis ce bord jusqu'au prothorax. Elytres à trois ou quatre nervures: la première raccourcie: la deuxième prolongée ordinairement jusqu'à la bossette: la troisième, antérieurement raccourcie, parfois nulle ou peu distincte: la quatrième rapprochée du bord marginal; offrant en outre soit des ramifications au côté interne de la deuxième nervure ou rapprochées de celle-ci, soit diverses lignes élevées dispersées sur leur surface; chargées d'une bossette ou gibbosité apicale. Tibias postérieurs arqués. Avant-dernier article des tarses échancré en dessous et garni d'une brosse.

# A ces caractères généraux, ajoutez :

Tête oblongue ou suballongée; de moitié environ plus longue qu'elle est large dans son diamètre transversal le plus grand. Yeux médiocrement ou peu fortement saillants. Prothorax arqué en devant et tronqué à la base; offrant vers le quart ou un peu plus de ses côtés sa plus grande largeur, sinuément rétréci ensuite jusqu'au rebord basilaire; un peu plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Elytres flexibles : six ou sept fois aussi longues que le prothorax; en ligne droite à la suture, mais souvent un peu déhiscentes et voilant incomplètement les ailes ; subparallèles sur la majeure partie de leur longueur; très-médiocrement convexes: munies d'un rebord sutural moins faible postérieurement; à rebord marginal nul ou presque nul, si ce n'est vers l'extrémité; chargées de trois ou quatre nervures: les première et deuxième naissant de la base ou à peu près : la deuxième, passant sur la fossette humérale, prolongée ordinairement jusqu'à la bossette : la première prolongée jusqu'au quart ou au tiers des étuis : la troisième, dans la direction du calus huméral, raccourcie à ses deux extrémités, parfois nulle ou indistincte : la quatrième naissant en dehors du calus, voisine du bord marginal dont elle se rapproche graduellement, au moins jusqu'aux deux tiers ou trois quarts des étuis. Antépectus linéaire sur les côtés, anguieusement prolongé en arrière sur les trois cinquièmes médiaires de sa largeur, peu engagé entre les hanches antérieures. Postépisternums rétrécis d'une manière obtriangulaire d'avant en arrière, en ligne droite à leur côté externe; quatre sois au moins aussi longs qu'ils sont larges en devant. Cuisses toutes inermes: les postérieures renslées chez les Avant-dernier article des tarses bilobé en dessous: le premier des postérieurs sensiblement plus long que tous les suivants réunis.

Les insectes de ce genre se distinguent de ceux du précédent par la brièveté du deuxième article des antennes; par leurs tibias antérieurs à deux éperons; ils s'éloignent de tous ceux de ce rameau par la forme de leur antépectus; par leurs élytres offrant, outre les nervures longitudinales ordinaires, des ramifications ou lignes élevées; par la longueur de leurs élytres proportionnellement à celle du prothorax; par la bossette dont ces étuis sont chargés; par leurs tibias postérieurs arqués ( ?? ?); par leurs cuisses postérieures renflées chez les ?.

- 1. **D. femorata**; Fabricius. Allongé; étroit; garni de poils sins. Flave sur la tête, le milieu du prothorax, l'écusson, le milieu de la poitrine et les cuisses: milieu du front et côtés du prothorax d'un brun noir ou brunâtres: élytres, antennes, tibias et tarses d'un fauve testacé: un anneau aux cuisses, côtés de la poitrine et quelques arceaux au moins du ventre, brunâtres. Prothorax inégal en dessus. Elytres chargées chacune de quatre nervures: la première raccourcie; la deuxième prolongée jusqu'à la bossette, ramisiée au côté interne; la troisième raccourcie à son extrémité, parsois nulle.
- Antennes de douze articles distincts; prolongées environ jusqu'aux deux tiers de la longueur du corps. Ventre courbé en dessous; à troisième et quatrième arceaux graduellement raccourcis dans leur milieu; le cinquième à peine aussi long sur les côtés que le quatrième, paraissant échancré en demi-cercle presque jusqu'à la base, dans son milieu, mais rempli dans le milieu de cette échancrure par une pièce coriace et tronquée en devant. Pygidium flave; conique; caréné; aussi long que les deuxième à quatrième arceaux sur leur milieu. Lames sous-pygidiales allongées, étroites, rétrécies d'avant en arrière, hérissées de poils. Cuisses postérieures sensiblement arquées, assez fortement renslées, suivies d'une pièce articulaire triangulaire. Tibias postérieurs robustes, comprimés, assez fortement arqués, surtout dans leur seconde moitié.

Q. Antennes paraissant aussi avoir douze articles; prolongées jusqu'aux trois cinquièmes environ de la longueur du corps. Ventre longitudinalement allongé, non incourbé: les troisième et quatrième arceaux non raccourcis dans leur milieu, aussi longs chacun que le deuxième: le cinquième rétréci en cône d'avant en arrière, de moitié plus long que le quatrième. Pygidium conique, d'un quart plus longuement prolongé que le cinquième arceau. Cuisses postérieures non renslées. Tibias postérieurs grêles, faiblement arqués.

### ETAT NORMAL

- c'. Tête flave ou d'un flave testacé, notée d'une tache sur le milieu du front et d'une autre sur le postépistome, noires. Yeux noirs ou d'un noir brun. Antennes fauves avec la partie inférieure flave. Prothorax longitudinalement flave sur son milieu, d'un noir brun ou brun sur les côtés: la partie flave couvrant environ le tiers médiaire du bord antérieur, graduellement rétrécie jusqu'aux deux cinquièmes où elle est réduite au huitième de la largeur du prothorax, subparallèle jusqu'aux trois cinquièmes, puis élargie en ligne courbée en dehors jusqu'à la base dont elle couvre au moins le tiers médiaire. Ecusson flave. Élytres fauves ou d'un fauve testacé. Dessous du corps flave sur l'antépectus et sur la partie médiaire des médi et postpectus, brun ou d'un brun fauve sur le repli prothoracique et sur les côtés des médi et postnectus. Ventre brun sur les deuxième à quatrième arceaux. d'un fauve ou flave testacé sur le premier : flave sur le cinquième et sur les lames sous-pygidiales. Pygidium flave ou d'un fauve flave. Cuisses flaves ou d'un flave testacé à la base, sur plus de la moitié de leur longueur sur les quatre antérieures, sur les deux cinquièmes sur les postérieures, brunes ensuite jusque près du genou et comme annelées dans ce point. Tibias et tarses fauves ou d'un fauve testacé.
  - Obs. Quand la matière colorante noire a été moins abondante, les taches de la tête et les côtés du prothorax passent au brun fauve ou même au fauve brunâtre : les côtés de la poitrine et les deuxième à quatrième arceaux du ventre sont aussi moins obscurs que daus l'état normal. Dans ces cas, les parties flaves sont généralement moins claires.
    - 2. Semblable au o'; mais quatrième et cinquième arceaux du

ventre testacés, et anneau des cuisses plus nettement détaché du genou.

Obs. — Le développement plus faible de la matière colorante produit des modifications de couleur analogues à celles du 2.

Dryops femorata, Fabr. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 74. 1. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 67. 1. — Panz. Ent. germ. p. 200. 1. — Schönh. Syn. ins. t. 3. p. 7. 1. — (Dejban), Catal. (1833) p. 229. — Id. (1837) p. 251. — Schmidt, Revis., etc. in Linn. entom. t. 1. p. 47. 1. ( / 2 ) — Коленаті, l. cit. p. 141. — L. Redtens. Faun. austr. p. 627 ( / 2 ). — Küst. Kaef. Europ. 12. 85.

OEdemera femorata, OLIV. Entom. t. 3. n° 50. p. 4. 1. pl. 1. fig. 1, a, b. (7) — Id. Encycl. méth. t. 8. p. 442. 1. (7).

OEdemera femoralis, OLIV. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 16 (1803) p. 21. (7).

Necydalis simplex, Donov. Brit. Ins. t. 10. pl. 358. fig. 2 (9).

Necydalys calopoides, Germar, Reise. n. Dalmat. p. 225. 238. pl. 8. fig. 8 et 9 (9) Oncomera podagrariae? Steph. Illustr. t. 5. p. 58.

Oncomera femorata, Steph. Man. p. 337. 2646. — Spry et Shuckard, The brit. Coleopt. del pl. 61, 6.

Long. 0,0135 à 0,0180 (6 à 8 l.) Larg. 0,0030 à 0,0035 (1 2/5 à 1 3/5 l.)

Corps allongé; étroit; planiuscule ou peu convexe; garni de poils fins, concolores et courts. Tête finement pointillée, peu distinctement garnie de poils; rayée d'une ligne assez faible sur la suture frontale; d'un flave testacé, avec le milieu du front et celui du postépistome, noirs on bruns. Yeux noirs. Palpes d'un flave testacé. Antennes fauves ou d'un brun testacé en dessus, flaves ou d'un flave testacé en dessous, au moins à leur base. Prothorax arqué en devant ; tronqué à la base; offrant vers le tiers ou un peu moins de sa longueur sa plus grande largeur, rétréci ensuite d'une manière sinuée jusqu'au rebord basilaire; d'un sixième ou d'un cinquième plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; un peu moins large ou à peine aussi large que la tête prise aux yeux, même chez la 2 : un peu inégal; chargé sur son milieu d'une carène longitudinale raccourcie à ses extrémités; souvent chargé d'une ligne élevée plus ou moins distincte sur chacune des limites latérales de la partie flave postérieure; creusé d'une dépression obliquement transverse, de chaque côté de la ligne médiane, du cinquième ou un peu plus jusqu'à la moitié de sa longueur, souvent relevé au bord antérieur de cette dépression; coloré comme il a été dit. Ecusson

en triangle subarrondi à l'extrémité, plus long qu'il est large à la base; pointillé; pubescent; d'un flave testacé; rayé sur son tiers basilaire d'une ligne longitudinale médiane; creusé d'une fossette subterminale, ou ravé d'un sillon transverse près de l'extrémité. Elytres six ou sept fois aussi longues que le prothorax: subsinuément parallèles jusqu'aux irois quarts de leur longueur, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural; munies d'un faible rebord latéral, peu visible en dessus; fauves ou d'un fauve testacé; garnies de poils fins, courts et concolores; finement ponctuées, munics à l'extrémité d'une bossette médiocrement ou faiblement saillante : chargées chacune de quatre nervures : la deuxième, prolongée en s'affaiblissant jusqu'à la bossette, souvent unie à la première, vers le sixième de la longueur des étuis, par une nervure transversale, émettant au côté interne, soit vers le quart desdits étuis, soit un peu plus loin, une ou deux branches longitudinales plus ou moins prolongées, parfois ramifiées : cette branche ou ces branches quelquesois isolées de la troisième nervure : la première, à peine prolongée jusqu'au tiers des élytres : la troisième, dans la direction du calus huméral, naissant ordinairement vers le tiers de la longueur des étuis, à peine prolongée au delà des deux tiers, parfois peu apparente ou nulle : la quatrième, presque contiguë au rebord mar-ginal. Ailes nébuleuses. Pygidium conique. Dessous du corps pointillé; garni de poils fins et soyeux; coloré comme il a été dit. Pieds brièvement pubescents; colorés comme il a été dit. Premier article des tarses postérieurs d'un quart plus long que tous les suivants réunis.

Cette espèce, qui a longtemps passé pour très rare, l'est moins depuis qu'on connaît ses habitudes nocturnes. Feu le comte Dejean avait puisé dans la collection de mon ami M. Perroud les premiers individus qu'il possédait. Je l'ai prise dans diverses localités des environs de Lyon, principalement au printemps, en battant les bois; mais on lui fait une chasse plus fructueuse, en visitant pendant les nuits d'automne les lierres en fleur (¹). M. Gacogne a le premier indiqué ce moyen: MM. Foudras, Levrat (²), ainsi que M. Rey, professeur à l'École vétérinaire de Lyon, ont pris depuis de cette manière un assez bon nombre d'individus de cet insecte.

<sup>(1)</sup> Voy. Gatogne, Notice sur quelques espèces d'inseetes Coleoptères, (Annales de la Soc. Linn. de Lyon, 1847-49 p. 224. — (2) Levrat, Note pour servir à l'hist. du Dryops femorata.

A ce genre appartient l'espèce suivante signalée en Algérie.

- D. marmorata; Erichson. Allongé; étroit; garni de poils fins; en majeure partie d'un livide flavescent, d'un livide testacé ou d'un fauve livide. Prothorax inégal, à trois fossettes. Elytres chargées chacune de trois nervures: la première raccourcie: la deuxième affaiblie et interrompue dans sa seconde moitié jusqu'à la bossette; offrant en outre de chaque côté de cette nervure, des ramifications ou lignes longitudinales interrompues; d'un cendré livide ou tirant sur le fauve pâle, maculées de brun fauve, ou de fauve brun ou brunâtre sur les ramifications et à l'extrémité de la bossette:
- o'. A peu près comme chez l'espèce précédente. Pygidium un peu moins long, égal aux troisième et quatrième arceaux du ventre réunis.

### ÉTAT NORMAL.

o. Tête d'un livide testacé, avec le front d'un livide fauve ou d'un fauve ou fauve brun livide. Yeux noirs. Antennes d'un fauve testacé en dessus, livides ou d'un livide testacé en dessous. Prothorax d'un livide testacé à son bord antérieur ; d'un fauve brun ou brunâtre sur les côtés : d'un fauve livide ou cendré sur sa partie longitudinalement médiaire. Ecusson d'un cendré blanchatre ou livide cendré. Elytres d'un cendré livide ou tirant sur le fauve pâle, avec les ramifications d'un brun fauve, fauves ou d'un fauve brunâtre, soit avec dilatation, soit avec quelques taches plus étendues de même couleur : bossettes d'un cendré livide, ornées sur la seconde moitié d'une tache brune ou d'un fauve brunâtre. Dessous du corps d'un livide flavescent ou d'un livide testacé sur le milieu de la poitrine, d'un brun fauve, ou fauve sur le repli prothoracique et sur les côtés des médi et postpectus Ventre d'un livide testacé, avec l'extrémité du deuxième arceau, et les troisième et quatrième arceaux, moins une tache sur les côtés de ceux-ci, bruns ou d'un brun fauve. Majeure partie basilaire des cuisses et genoux d'un livide testacé : reste des pieds d'un fauve livide ou d'un livide fauve.

2. Semblable au o'; mais les parties fauves ordinairement plus foncées c'est-à-dire d'un fauve brun, ou brunes. Les quatre cuisses postérieures n'ont souvent qu'une tache brune, un peu avant le genou.

OEdemera marmorata, ERICHSON, in Reisen in der Regentschaft Algier, in der Jahren 1836, 4837 und 1838 von. D. Moritz Wagner, 1. 3. p. 185, 35. pl. 8.

Long. 0,0112 (51.) Larg. 0,0020 (9/101.)

Patrie: l'Algérie.

### DEUXIÈME RAMEAU.

#### OEDÉMÉRATES.

CARACTÈRES. Yeux entiers. Antennes offrant le côté externe de leur base aussi avancé du côté du front ou presque aussi avancé que le bord interne des yeux. Prothorax plus étroit au devant de son rebord basilaire que vers le quart ou le tiers de la longueur de ses côtés. Epimères postérieures linéaires, au moins en partie visibles ou apparentes au côté externe des postépisternums. Partie antérieure de la tête non avancée en forme de museau allongé.

Les OEdémérates ont aussi tous le prothorax élargi vers le quart ou le tiers de la longueur de ses côtés, puis sinué ou sinuément rétréci entre ce point et son rebord basilaire, peu convexe; les élytres peu convexes sur la majeure partie de leur surface; chargées chacune de trois ou quatre nervures longitudinales: la troisième (quand il y en a quatre), dans la direction du calus huméral, parfois peu distincte: la plus extérieure naissant en dehors du calus, plus ou moins rapprochée du bord marginal: l'antépectus court ou linéaire sur les côtés, avec la partie sternale peu engagée entre les hanches; les postépisternums obtriangulairement rétrécis d'ayant en arrière.

Ces insectes se partagent en deux genres :

GENRES.

quatri

près (

elarg

viron

l'extr

extre

à l'er

creu

ou I

à l'es

pein

voile

les [

sui

arq

lon tra

> sa de

> > qı

ail

Щ

re

na hi

b

généralement à peine égal au quart et souvent au cinquieme de la longueur du troisième; celui-ci quatre ou cinq fois aussi long que large. Elytres à trois nervures : la troisième à peine séparée, en devant, du bord marginal par un espace égal à son diamètre, souvent confondue postérieurement avec lui. Dernier article des palpes maxillaires allongé, en ligne à peu près droite à son côté externe, graduellement et assez faiblement élargi d'arrière en avant à son côté postéro-interne jusqu'aux trois quarts de sa longueur, obliquement coupé de là à l'extrémité de son côté externe.

OEdemeru.

aussi long que le tiers au moins du troisième : celui-ci trois ou quatre fois aussi long que large. Elytres à quatre nors vures: la troisième dans la direction du calus huméral, parfois peu distincte; la quatrième séparée du bord marginal par un espace égal environ au cinquième de la largeur des étuis. Dernier article des palpes maxillaires suballongé; en ligne presque droite ou à peine courbe à son bord externe, élargi sensiblement depuis la base jusqu'à la moitié ou un peu plus de son côté postéro-interne, et rétréci de là à l'extrémité de son côté externe.

Chrysanthia.

Genre OEdemera, OEDémère; Olivier (1).

( čιδημα, enflure; μηρός, cuisse.)

CARACTÈRES. Antennes offrant le côté postérieur de leur base un peu moins avancé que le bord antérieur des yeux, et le côté antérieur de la dite base à peine aussi avancé ou plus avancé que le bord antérieur des yeux: offrant le côté externe de la dite base à peu près ou au moins aussi avancé du côté du front que le bord interne des yeux; de onze articles: le premier arqué, ordinairement égal aux trois cinquièmes du troisième: le deuxième, petit, généralement à peine égal au quart et souvent au cinquième de la longueur du suivant: le troisième, quatre ou cinq fois aussi long que large; les

<sup>(1)</sup> OLIVIER, Entomol. t. 3 (1795) nº 50. p. t.

quatrième à dixième subgraduellement moins longs: le onzième appendicé. Palpes maxillaires à dernier article allongé en ligne à peu près droite à son côté externe; graduellement et assez faiblement élargi d'arrière en avant à son côté inféro-interne, c'est-à-dire environ jusqu'aux trois quarts de sa longueur, rétréci ensuite jusqu'à l'extrémité de son côté externe, et par là, obliquement coupé à sou extrémité. Palpes labiaux à dernier article souvent élargi de la base à l'extrémité (1). Epistome plus ou moins distinct du postépistome; creusé chez plusieurs d'un sillon longitudinal médiaire. Elytres plus ou moins rétrécies et déhiscentes à la suture : généralement bossuées à l'extrémité ou chargées d'une bossette ou faible gibbosité ordinairement plus luisante que le reste : à trois nervures : la troisième, à peine séparée du bord marginal par un espace égal à son diamètre, souvent confondue postérieurement avec lui. Ventre à premier arceau très-court sur son milieu, habituellement en majeure partie voilé par les hanches. Cuisses antérieures et intermédiaires normales, les postérieures ordinairement renslées chez les .

A ces caractères généraux, ajoutez au moins pour les espèces suivantes:

Téte non engagée jusqu'aux yeux dans le prothorax: ce dernier arqué ou plus rarement anguleux en devant; tantôt un peu plus long, tantôt un peu plus court qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand: creusé de trois fossettes plus ou moins profondes, savoir: deux ordinairement plus larges que longues, en rangée transversale, vers le tiers ou les deux cinquièmes de sa longueur: la troisième, ordinairement obtriangulaire, située au devant du milieu du rebord basilaire. Elytres trois fois et demie à quatre fois et souvent plus, aussi longues que le prothorax; voilant souvent à peine le pygidium; laissant généralement une partie des ailes à découvert; munies chacune d'un rebord sutural habituellement affaibli en devant; très-étroitement rebordées ou parfois sans rebord sensible au côté marginal; à première et deuxième nervures naissant de la base ou à peu près: la deuxième passant sur la fossette humérale et prolongée au moins jusqu'aux deux tiers ou jusqu'à la bossette: la première, non prolongée jusqu'à la moitié, en général

<sup>(1)</sup> Le caractère donné au genre OEdemera, par Schmidt, d'avoir le dernier article des palpes labiaux obtriangulaire, est parfois équivoque chez diverses espèces.

se rapprochant graduellement un peu de la suture d'avant en arrière. la troisième, rarement avancée jusqu'à la base, naissant en dehors du calus. traus

yeux. Elytr

blem

large envil

d'un

creu

Cuis

grel

E

flav

el !

qua

et 1

mé

Pyp

br

- a. Elytres au moins en partie d'un flave cendré ou d'une teinte rapprochée.
  - β. Appendice du dernier avticle des antennes échancré d'un côté.
    - γ. Ecusson ordinairement plan, ou peu distinctement rebordé.
- 1. **E. podagrariac**; Linné. Pubescent; soyeux. Tête, poitrine, tibias et tarses des quatre pieds postérieurs, et souvent extrêmité des cuisses intermédiaires, d'un vert bronzé obscur: partie insérieure de la base des antennes, pieds antérieurs et majeure partie au moins des cuisses intermédiaires, flaves. Appendice du onzième article des antennes échancré d'un côté. Epistome non sillonné. Ecusson plan; rayé d'une ligne. Elytres déhiscentes et sinueusement rétrécies à leur côté interne à partir du tiers ou du quart de leur longueur; flaves, avec le côté externe et l'extrémité d'un bronzé obscur (A), d'un flave roux ou d'un flave orangé (P); à première nervure prolongée jusqu'au quart (A), au tiers ou un peu plus (P): les deuxième et troisième jusqu'à la bossette: la troisième, distincte jusqu'à l'extrémité du bord marginal.
- 7. Tête plus large aux yeux que le prothorax dans son diamètre transversal le plus grand, presque des trois quarts de la largeur des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts du corps. Elytres. légèrement en courbe rentrante à leur côté externe, en approchant de la bossette; plus fortement déhiscentes; aussi larges vers la moitié de leur longueur que les trois cinquièmes de la base; presque d'égale largeur, à partir des deux tiers de leur longueur, à peine plus larges au devant de la bossette que la moitié de leur base. Ventre courbé en dessous; à troisième arceau normal : le quatrième sensiblement raccourci dans son milieu; le cinquième, un peu plus court latéralement que le quatrième, échancré en arc à son bord postérieur jusqu'à la moitié de sa longueur. Partie sous-pygidiale munie de deux lames graduellement rétrécies en triangle allongé. Cuisses postérieures fortement arquées à leur bord antérieur, trèsrenflées. Tibias postérieurs robustes, subcomprimés, légèrement en courbe rentrante sur leur tranche inférieure, ou faiblement incourbés à leur extrémité.
  - 2. Tête plus large, aux yeux, que le prothorax dans son diamètre

transversal le plus grand, d'une largeur égale au quart de celle des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Elytres en ligne à peu près droite à leur côté externe, moins sensiblement subsinuées et moins déhiscentes à leur côté interne; aussi larges vers la moitié de leur longueur que les quatre cinquièmes environ de leur base; aussi larges au devant de la bossette que les trois cinquièmes de leur base. Ventre non incourbé; offrant les quatre premiers arceaux de forme normale: le cinquième rétréci brusquement vers la moitié de ses côtés, en ogive à l'extrémité; près d'une fois plus long sur son milieu que le quatrième; concave ou creusé d'une fossette sur sa moitié postérieure. Pieds simples. Cuisses postérieures droites, non rensiées. Tibias postérieurs droits, grêles.

### ETAT NORMAL.

Antennes brunes, avec la partie inférieure de leur base d'un flave testacé. Palpes maxillaires nébuleux ou d'un testacé nébuleux. Elytres d'un flave pâle ou cendré, avec la bossette, le rebord externe et la troisième nervure, moins leur partie antérieure, d'un vert métallique foncé. Pieds antérieurs, moins l'extrémité des tarses, et quatre cinquièmes basilaires des cuisses intermédiaires, flaves; tête, prothorax, écusson, dessous du corps, cuisses postérieures et tibias et tarses des quatre pieds postérieurs, moins la base des tibias intermédiaires, d'un vert métallique foncé, ou d'un vert bronzé obscur. Pygidium d'un vert bronzé.

# Variations (par défaut).

Var. a. Elytres à peine nébuleuses sur les côtés.

Var. β. Cuisses intermédiaires entièrement flaves, ou notées seulement d'une tache obscure à l'extrémité de leur tranche inférieure: tibias intermédiaires flaves à la base et parfois jusqu'à l'extrémité.

Var. γ. Cuisses postérieures marquées d'une tache flave à leur base, parfois flaves ou d'un flave orangé sur la moitié basilaire de leur lox-gueur.

Obs. Dans ces variations par défaut, les antennes sont parfois d'un brun testacé.

# Variations (par excès).

- Var. 5. Cuisses antérieures ornées d'une tache d'un vert obscur vers l'extrémité de leur tranche antérieure.
  - Var. . Calus huméral des élytres d'un vert obscur.
- Var. Z. Elytres nébuleuses, obscures ou brunes le long du bord interne de la troisième nervure, au moins depuis la moitié de leur longueur et sur une largeur variable.
- 2. Antennes comme chez le & Palpes maxillaires slaves, avec l'extrémité du dernier article obscur. Prothorax, écusson et élytres entièrement d'un flave un peu orangé ou mi-doré. Pieds antérieurs, cuisses intermédiaires (moins parsois une tache à l'extrémité, obscure), cuisses postérieures moins le quart de l'extrémité, slaves. Tête, extrémité des cuisses postérieures, quatre tibias antérieurs (avec la base des intermédiaires tirant sur le testacé), quatre tarses postérieurs, et poitrine, d'un vert métallique foncé ou d'un vert bronzé. Ventre de l'une de ces couleurs, avec le dernier arceau, moins une raie médiane obscure, et une tache, de chaque côté des autres arceaux, d'un flave orangé. Pygidium de cette dernière couleur.

# Variations (par défaut).

- Var. n. Ventre d'un flave orangé, avec la partie médiane des premier, deuxième et parfois du troisième arceau, d'un vert métallique foncé, sur un espace plus ou moins étroit.
- Var. 6. Ventre d'un vert métallique foncé, avec une tache sur les côtés des quatre premiers arceaux, et le cinquième, flaves ou d'un flave orangé.
- Var. .. Pieds flaves, avec l'extrémité des quatre tibias postérieurs et les tarses des mêmes pieds, d'un vert métallique foncé.
- Obs. Chez ces diverses variétés par défaut, le dos de l'abdomen est souvent en grande partie d'un flave orangé.

# Variations (par exces).

Var. z. Ventre offrant la base du cinquième arceau d'un vert métallique foncé; la ligne médiane et l'extrémité, brunes.

- Var. \(\lambda\). Taches latérales flaves des deuxième et troisième arceaux, petites ou peu apparentes.
- Var.  $\mu$ . Ventre d'un vert métallique foncé, avec le quatrième arceau paré de chaque côté d'une tache flave souvent très-petite : le cinquième flave, avec la ligne médiane et souvent la basz, obscures.
- Var. v. Cuisses antérieures ornées d'une tache d'un vert obscur à leur extrémité.
- Var. z. Prothorax verdâtre ou d'un vert métallique sur quelques-unes au moins de ses parties saillantes.
- Var. o. Prothorax d'un vert métallique, avec les bords antérieur et postérieur, flaves.
- C. Linn. Naturs. t. 5. 1re part. p. 295. 9. Fabb. Syst. Entom. p. 209. 7. Id. Spec. ins. t. 1. p. 264. 8. Id. Mant. t. 1. 9. p. 171. 12. Id. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 354. 20. Id. Syst. Eteuth. t. 2. p. 373. 26. Schaeff. Icon. pl. 94. fig. 6? Panz. Énum. syst. p. 105. 6. Id. Ent. germ. p. 279. 22. Scheare. Euum. p. 167. 14. Gmel. C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 1880. 9. De Villers. C. Linn. Eutom. t. 1. p. 281. 8. Rossi, Faun. etr. t. 1. p. 174. 432. Id. éd. Helw. t. 1. p. 199. 432. Payk. Faun. suec. t. 3. p. 134. 4. Walck. Faun. paj t. 1. p. 223. 5. Marsh. Ent. brit. p. 360. 7.

La cantharide fauve à grosses cuisses, Geoffe. Hist. abr. t. 1. p. 343. 4.

Necydalis podagraria, Gonze, Ent. Peytr. t. 1. p. 513. 9.

Cantharis fulva, Fource. Ent. par. t. 1. p. 155 4.

- Necydalis flavescens, Rossi, Mant. t. 1. p. 56. 139. —Id. édit. Helw. Faun. etr. t. 1. p. 399. 139.
- OEdemera podagraria, Oliv. Entoin. t. 3. n. 50. p. 10. 10. pl. 1. fig. 10, a, b.—
  LATR. Hist. nat. t. 11. p. 15. 18. Dx Tigny, Hist. nat. t. 7. p. 147. Dumeril,
  Dict. des Sc. nat. t. 25. p. 400. Muls. Lettr. t. 2. 291. 5.— Dx Castrin Hist.
  nat. t. 2. p. 252. 11.
- Q. Necydalis testacea, FABR. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 335. 23. Id. Syst. Eleuth. t. 2.
   p. 373. 29. PANZ., Ent. germ. p. 280. 24. Oliv. Eucycl. méth. t. 8.
   p. 450. 41.
- OEdemera simplex, Donov. Brit. ins. t. 10. pl. 358. fig. 2, OLIV. Entom. t. 3. n. 50
  10. pl. 1. fig. 10. a, b. Lita. Hist. n. t. t. 1t. p. 14. 17. TIGNY, Hist. nat.
  t. 7. p. 147. Muls. Lettr. t. 2. 291. 2.
- Necydalis melanocephala, Panz. Ent. germ. p. 277. 10. Id. Faun. germ. 36. 6. Oliv. Encycl. méth t. 8. p. 444. 14.
- 7 2. Necydalis padagrariae, GxLL. Ins. suec. 1. 2. p. 633. 6.
- OEdemera podagraria, Otty. Encycl. meth. t. 8. p. 448. 34.

OEdemera podagrariae, (Defen) Catal. (1821) p. 77. — Id. (1833) p. 229. — Id. (1837) p. 251. — Ме́метвіє, Catal p. 213. 953. — Stephans, Illustr. t. 5. p. 58. obs. — Id. Man. p. 357. 2645. — Curtis, Brit. entom. t. 9. 154. — Schmidt, Revis. in Linn. entom. t. 1. p. 31. 1. — Косемат, Ueber einig. OEdem. in Bullet. de la Soc. i, d. Nat. de Mosc. (1847) p. 141. — Guéran. Icon. p. 127. pl. 53. fig. 7. — A. Costa, Faun. di Asprom. in Atti dell. r. Accad. delle Scienz. di Napol. t. 4. p. 124. — Id. Faun. d. Regn. di Napol (Edemer.) p. 15. 1. pl. IX, fig. 5.

Long. 0,0078 à 0,0123 (3 1/2 à 5 1/2 l.) Larg. 0,0018 à 0,0022 (3/6 à 1 l.)

Corps allongé; étroit; visiblement pubescent, en dessus. Tête plus large que le prothorax (o'\$); pointillée; d'un vert bronzé obscur; pubescente sur sa seconde moitié, glabre ou à peu près sur le reste : parfois chargée, surtout chez le , d'un faible relief triangulaire, situé sur le front ; déprimée sur la partie antérieure de celui-ci. Epistome et labre bruns : le premier non sillonné : le postépistome offrant parfois les traces d'un sillon. Yeux semi-globuleux; noirs. Antennes brunes ou d'un brun noir, avec la partie inférieure des trois premiers articles, flave; à deuxième article à peine égal au cinquième de la longueur du troisième : appendice du troisième échancré d'un côté. Prothorax arqué ou un peu anguleux en devant; au moins aussi large vers le quart de ses côtés qu'aux angles postérieurs, assez fortement rétréci vers les deux tiers ; au moins aussi long que large; finement ponctué; pubescent; déprimé après le milieu de son bord antérieur qui, par là, est relevé ; à trois fossettes : les deux premières, séparées sur la ligne médiane par une carène longitudinale ordinairement raccourcie à ses extrémités, parsois prolongée en s'affaiblissant, jusqu'au bord antérieur et presque jusqu'au rebord basilaire; d'un vert métallique foncé ( , ou d'un flave roux ou orangé (2). Ecusson assez grand; en triangle un peu plus long que large, à côtés droits ; de la couleur du prothorax ; à surface plane ; rayé sur sa moitié antérieure d'une ligne médiane ; finement ponctué: pubescent. Elytres 'quatre à einq fois aussi longues que le prothorax; déhiscentes et sinuément (2) ou subsinuément (2) rétrécies à leur côté interne à partir du cinquième (7) ou du quart (9) de leur longueur ; graduellement rétrécies jusque vers l'extrémité (2), ou d'une étroitesse uniforme à partir des trois quarts de leur longueur jusque près de l'extrémité (2) : chargées d'une bossette ovale oblongue; à trois nervures : la première prolongée jusqu'au quart (o'), ou jusqu'au tiers ou un peu plus (?): la deuxième peu courbée en dehors sur la fossette humérale, prolongée en

s'affaiblissant jusqu'à la bossette : la troisième naissant ordinairement au niveau de la moitié du calus, prolongée jusqu'à la bossette, distincte jusqu'à celle-ci du bord marginal; densement, finement et superficiellement ponctuées; garnies de poils fins, soyeux, en partie dirigés de côté; colorées comme il a été dit. Ailes brunâtres ou nébuleuses. Dessous du corps garni de poils cendrés; d'un noir verdâtre sur la poitrine. Ventre, pieds et pygidium colorés comme il a été dit : le pygidium ordinairement entier à son extrémité.

Cette espèce paraît habiter toutes les parties de la France. On la trouve sur les ombelles, principalement sur l'OEgopodium podagraria

Oss. La carène de la ligne médiane du prothorax est parfois trèsraccourcie à ses deux extrémités; d'autres fois elle se prolonge jusqu'au rebord basilaire, en divisant en deux la fossette postérieure. Le pygidium est tantôt entier, tantôt légèrement entaillé.

L'OE. podagrariæ offre, comme nous l'avons indiqué, suivant les sexes ou les individus, de nombreuses variations dans la coloration de diverses parties de son corps. Mais en dehors de la couleur, elle se distingue des autres espèces à élytres au moins en partie flaves ou testacées, savoir : des OE. simplex et brevicollis, par le dernier article des antennes échancré; des OE. subulata et flavescens, par la troisième nervure des élytres plus ou moins distincte sur toute sa longueur du bord marginal; de la flavescens par son épistome non sillonné; de toutes celles-ci, par son écusson généralement plan, ou peu distinctement déprimé sur son milieu et relevé sur ses bords.

La Necyd. testacea de Fabricius paraît être la 2 de cette espèce, quoique l'auteur, peut-être par un lapsus calami, ait donné le ventre noir à son insecte.

Rossi semble avoir considéré comme se rattachant à une même espèce les OEd. podagrariæ et flavescens; dans tous les cas la description qu'il a donnée semble se rapporter peut-être plutôt à la première qu'à la seconde.

- γγ. Ecusson déprimé ou concave sur sa surface, avec les bords relevés.
  - δ. Epistome sillonné.
    - a. Troisième nervure des élytres postérieurement confondue avec le bord marginal.
- 2. Œ. flavescens; Linné. Pubescent, visiblement sur les élytres; d'un noir bronzé, avec la partie inférieure de la base des antennes et les élytres, flaves. Appendice du onzième article échancré d'un côté. Epistome

sillonné longitudinalement. Ecusson déprimé sur son milieu, comme rebordé. Elytres déhiscentes et sinuément rétrécies à leur côté interne, à partir du sixième ou du cinquième de leur longueur ; chargées d'une bossette faible, à peine une fois plus longue que large ; sublinéaires à partir de la moitié de leur longueur ; à première nercure prolongée jusqu'au quart : les deuxième et troisième jusqu'à la bossette : la troisième, postérieurement confondue avec le bord marginal.

- 7. Tête plus large que le prothorax des trois quarts de la largeur des yeux. Antennes prolongées presque jusqu'à l'extrémité du corps. Élytres légèrement en courbe rentrante à leur côté externe, sinuément rétrécies et plus fortement déhiscentes à leur côté interne : à peine aussi larges vers la moitié de leur longueur que la moitié de leur base ; d'une étroitesse uniforme à partir de cette moitié jusque près de l'extrémité. Ventre à troisième arceau normal, d'un cinquième plus court que le deuxième : le quatrième, sensiblement raccourci sur son milieu : le cinquième plus court latéralement que le quatrième, largement échancré jusqu'à sa base, indistinct sur le tiers médiaire de celle-ci, laissant apparaître comme une partie d'un sixième arceau brun ou brunâtre. Partie sous-pygidiale munie de deux lames allongées, en ligne presque droite à leur côté externe, arquées à l'interne et en ligne courbe à celui-ci jusqu'à l'angle postéro-externe. Cuisses postérieures fortement arquées à leur bord antérieur, très-renflées. Tibias postérieurs robustes, comprimés, un peu arqués sur leur tranche extérieure, en courbe rentrante plus prononcée snr l'inférieure.
- \$\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}}\$. Tête plus large que le prothorax de la moitié de la largeur des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts au moins du corps. Elytres en ligne droite à leur bord externe; subsinuément rétrécies et moins déhiscentes à leur côté interne; aussi larges que les trois cinquièmes ou les deux tiers de leur base vers la moitié de leur longueur, puis d'une étroitesse presque uniforme jusqu'à la bossette. Ventre offrant les quatre premiers arceaux à l'état normal: le quatrième au moins aussi long sur son milieu que le troisième: le cinquième brusquement rétréci vers la moitié de ses côtés, terminé en ogive, une fois plus long sur son milieu que le quatrième, d'un quart ou d'uu tiers moins longuement prolongé que le pygidium, déprimé ou sillonné sur son milieu jusqu'à la moitié et parfois sur toute sa longueur. Cuisses postérieures à peine plus grosses

que les intermédiaires, assez faiblement arquées à leur bord antérieur. Tibias postérieurs grêles et droits.

ÉTAT NORMAL.

O'. D'un noîr bronzé ou d'un vert métallique foncé ou obscur, avec la partie inférieure des deux premiers articles des antennes d'un flave testacé. Elytres flaves ou d'un flave cendré, avec la troisième nervure obscure ou bronzée, au moins depuis le cinquième de la longueur des étuis.

## Variations (par défaut).

Var. a. Troisième nervure des élytres nébuleuse seulement sur la partie médiaire de leur longueur.

## Variations (par excès),

- Var. \( \beta \). offrant, de plus que dans l'état normal, le rebord sutural obscur sur la première moitié de sa longueur.
- Q. Semblable au mâle, sauf les élytres, qui sont entièrement flaves ou d'un flave pâle ou cendré.
- . Necydalis flavescens, Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 642. 8. Goeze, Ent. Beytr. t. 1, p. 512. 8. Schrank, Enum. p. 168. 315. Id. Fann. boic. t. 1. p. 686. 963. Gmel. C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 1880. 8. De Villers, C. Linn. Entom. t. 1. p. 280. 7.
- Cantharis femorata, Scorot. Ent. carn. p. 45. 145.
- Q Necydalis simplex, Fabr. Syst. Entom. p. 210. 8. Id. Spec. ins. t. 1. p. 264. 9. Id. Mant. t. 1. p. 171. 14. Id. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 355. 25. Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 374. 32. Gmel., C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 1881. 10. De Villers, C. Linn. Entom. t. 1. p. 281. 9. Illic. Mag. t. 4. p. 128. 32.
- Necydalis pratterana, Schrank, Enum. p. 168. 316. Id. Fann. boic. t. 1. p. 685. 962. DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 282. 11.
- 72. Necrdalis flavescens, Gyllenn. Ins. suec. t. 2. p. 635. 7. Sahlb. Ins. fenn. p. 497. 6.
- OEdemera flavescens, Oliv. Encycl. méth. t. 8. p. 448. 35. (Dejean) Catal. (1821) p. 77. Id. (1833) p. 229. Id. (1837) p 231. Ménétr. Catal. p. 213. Schmidt, Revis. in Linn. entom. t. 1. p. 60. 7. Kolenati, in Bullet. de la Soc. i. d. Nat. de Mosc. (1847) p. 142. Küst. Kaef. Eur. 23. 54.

Long. 0,0071 à 0,0107 (3 1/4 à 4 3/4 1.) Larg. 0,0011 à 0,0016 (1/2 à 3/4 1.)

Corps allongé; étroit; visiblement pubescent sur les élytres, moins évidenment sur le prothorax. Tête un peu plus large que le prothorax (ơ ♀); pointillée ou ruguleuse; d'un vert métallique foncé; à peine pubescente; planiuscule sur le devant du front. Epistome creusé d'un sillon longitudinal profond. Palpes ordinairement obscurs. Antennes brunes, avec la partie inférieure des deux premiers articles, d'un flave tes acé; à troisième article cinq fois au moins aussi long que large : le deuxième égal à peu près au quart du troisième : appendice du onzième, échancré d'un côté. Prothorax arqué en devant; à peine plus large vers le quart de ses côtés qu'aux angles postérieurs; rétréci vers les deux tiers; en ligne à peine arquée en arrière, à la base; d'un cinquième plus long que large; ruguleux; marqué de points légers; peu hérissé de poils obscurs; d'un noir verdâtre ou d'un vert noirâtre; à trois fossettes : les deux antérieures souvent peu distinctement séparées par une courte carène ; déprimé ou marqué d'une fossette moins profonde après le milieu du bord antérieur qui est relevé en rebord. Ecusson assez petit; en triangle subéquilatéral; d'un vert bronzé ou obscur; déprimé sur son milieu et comme rebordé sur les côtés. Elytres quatre ou cinq fois aussi longues que le prothorax; déhiscentes et sinuément (3) ou subsinuément (2) rétrécies à leur côté interne à partir du cinquième (?) ou du sixième (?) de leur longueur; linéaires ou d'une étroitesse uniforme (379), à partir de la moitié de leur longueur jusque près de l'extrémité; chargées chacune d'une bossette une fois à peine plus longue que large; à trois nervures : la première, prolongée environ jusqu'au quart : la deuxième, en ligne presque droite sur la fossette humérale, prolongée jusqu'à la bossette, mais souvent en n'offrant, surtout chez le &, que des traces presque indistinctes, dans sa seconde moitié: la troisième, naissant au niveau de la moitié de la longueur du calus huméral, prolongée jusqu'à la bossette, confondue avec le bord marginal à partir des trois cinquièmes de leur longueur ; obsolètement ponctuées ; garnies de poils fins, d'un cendré flavescent, assez apparents; colorées comme il a été dit. Dessous du corps d'un noir bronzé ou d'un vert métallique obscur; pubescent. Pieds d'un vert métallique foncé ou obscur, avec l'extrémité des tibias et les tarses, ordinairement bruns ou obscurs. Pygidium d'un noir verdâtre ( ? 2); entier à son extrémité.

Cette espèce paraît habiter presque toutes les parties de la France. Elle n'est pas rare dans les environs de Lyon, dans les mois de mai, juin, juillet et août. On la trouve sur les ombelles, sur le viorne, au pied des haies, etc.

Obs. Elle se distingue des OE. simplex et tibialis par le dernier article de ses antennes échancré; de toutes celles ayant les élytres en partie flaves, par son épistome creusé d'un sillon longitudinal médian; des OE. podagrariae, simplex et tibialis, par la troisième nervure de ses élytres postérieurement confondue avec le bord marginal; par ses pieds entièrement d'un noir bronzé.

Elle s'éloigne de l'OE. podagrariae par sa taille plus faible; par le deuxième article de ses antennes moins court; par ses élytres commençant à se montrer déhiscentes plus près de l'écusson, d'étroitesse égale (AP), à partir de la moitié de leur longueur jusque près de l'extrémité, chargées d'une bossette peu prononcée. Le de l'OE. flavescens se distingue de celui de l'OE. podagrariae, par son cinquième arceau ventral échancré en arc jusqu'à la base; par ses lames souspygidiales non en triangle allongé et pointu: la P, par son prothorax et son ventre d'un noir bronzé.

## 88. Epietome non sillonné.

- 3. **CE.** subulata; OLIVIER. Brièvement pubescent; d'un noir luisant et légèrement bleuâtre. Elytres d'un flave cendré, avec la base et la périphérie de chacune, noires; déhiscentes et rétrécies à leur côté interne à partir du cinquième de leur longueur, sublinéaires dans leur seconde moité; chargées d'une bossette une fois et demie plus longue que large; à trois nervures: la première prolongée jusqu'au cinquième: la deuxième ordinairement jusqu'à la bossette: la troisième confondue postérieurement avec le bord marginal. Appendice du onzième article des antennes échancré d'un côté. Epistome non sillonné. Écusson concave et relevé à ses bords.
- Recorde de la large que le prothorax, des deux tiers environ de la largeur des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers du corps. Elytres très-légèrement en courbe rentrante à leur côté externe, sinuément et plus sensiblement rétrécies à partir du sixième de leur longueur, plus fortement déhiscentes que chez la 2, d'une étroitesse à peu près égale à partir de la moitié de leur longueur, à peu près égales dans ce point aux deux cinquièmes de la largeur de la base. Ventre peu courbé en dessous; à premier arceau peu apparent ou en partie caché: les troisième et quatrième non raccourcis

sur leur milieu: le cinquième à peine plus long que la moitié du quatrième, à peine ou faiblement échancré à son bord postérieur. Partie sous-pygidiale munie de deux lames allongées, rétrécies d'avant en arrière, arquées à leur côté externe, sinuément rétrécies à l'interne, à partir des deux cinquièmes de leur longueur. Cuisses postérieures peu fortement arquées à leur bord antérieur; renflées mais moins fortement que chez la plupart des autres espèces; trois fois à peine aussi grosses que les précédentes: tibias postérieurs robustes, comprimés, faiblement incourbés à leur extrémité.

Q. Tête plus large que le prothorax de près de la moitié de la largeur des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Elytres à peu près en ligne droite à leur côté externe, sinuément et plus sensiblement rétrécies à partir du cinquième de leur longueur, un peu moins fortement déhiscentes, égales, vers la moitié de leur longueur, à la moitié à peine de celle de la base. Ventre à premier arceau ordinairement assez apparent : le cinquième un peu plus long qu'il est large à la base, rétréci de celle-ci à l'extrémité, arrondi à cette dernière, un peu moins longuement prolongé que le pygidium. Cuisses postérieures à peine plus grosses que les autres, légèrement arquées. Tibias postérieurs droits et grêles.

#### ETAT NORMAL.

- ¿7. Entièrement d'un noir légèrement bleuâtre (y compris les antennes) : élytres d'un flave pâle ou cendré, avec la base, l'extrémité jusqu'au bord antérieur de la bossette, le rebord sutural, la troisième nervure et le bord externe, noirs.
- 2. Semblable au o, mais offrant les côtés du ventre ornés d'une bande longitudinale presque couleur de chair ou d'un flave testacé, prolongée depuis la base du premier arceau jusqu'à la moitié environ du quatrième, rétrécie à ses extrémités, égale sur le deuxième arceau au sixième ou au cinquième de la largeur du ventre.
- O. Necydalis femorata, PANZER, Ent. germ. p. 279. 20. Id., Faun. germ. 36. 12. OEdemera stenaptera, FALDERM. Faun. entom trans-caucas. in Nouv. Mem. de la Soc. i. des Nat. de Mosc. t. 5. 2. part. p. 146. 392. pl. 1v. fig. 1.
- Q. Cantharis phtysica, Scoret. Ent. carp. p. 44. 144 ?
- OEdemera subulata, Oliv. Entom. 1. 3. nº 50. p. 45. 26. pl. 2. fig. 20, a, b. Id. Encycl. méth. 1. 8. p. 449. 37.
- Necydalis marginata, FABR. Suppl Entom. Syst. p. 155, 23. Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 373. 30. ILLIC. Magar. t. 4. p. 128. 50.

OEdemera marginata, Costa, Faun. del Reg. di Napol. (Edemer.) p. 22. 5. pl. 40, fig. 3 et 4.

of Q. OEdemara discoidalis, LATE. Hist nat. t 11. p. 13. 14.

OEdemera marginata, ( DEJEAN), Catal. (1821) p. 77. — Id. (1833). p. 220. — Id. (1837) p. 251. — Gurtis, Brit. entom. t. 9. 454. 5. — Steph Illust. t. 5. p. 57. — Id. Man. p. 337. 2614. — Schnitt, Revis., etc. in Linn. Entom. t. 1. p. 63. 9. — Коlenati, in Bullet. de la Soc. i. des Nat. de Mosc. (1847) p. 112. — Кüst. Kaef. Eur. 23. 55.

Long. 0,0090 à 0,0100 ( 4 à 4 1 2 l. ) Larg. 0,0017 à 0,0019 (3/4 à 4/5 l.)

Corps allongé; étroit; garni de poils fins en dessus. Tête notable. ment plus allongée que le prothorax ( ? ?); d'un noir légèrement bleuâtre: luisante: lisse ou presque impointillée; parcimonieusement hérissée de poils obscurs; planiuscule ou déprimée sur la partie antérieure du front. Epistome non sillonné. Palpes noirs. Antennes de même couleur, même sous la partie inférieure de leur base; prolongées environ jusqu'aux deux tiers (7), ou aux trois cinquièmes (9) du corps; à troisième article à peine quatre fois plus long que large : le deuxième égal environ au cinquième de la longueur du troisième ; appendice du onzième article, échancré à l'un de ses côtés. Prothorax arqué en devant; un peu plus large ou à peine plus large vers le quart de sa longueur qu'aux angles postérieurs, rétréci entre ces deux points; en ligne presque droite ou à peine arquée en arrière, à la base; relevé en rebord à celle ci et en devant; à peine plus long que large; inégal; à trois fossettes: les deux antérieures profondes, peu ou point séparées par une carène, surtout chez le d'. et constituant chez ce dernier un sillon transversal : ces fossettes offrant leur bord antérieur en relief saillant : la postérieure ordinairement moins profonde: d'un noir bleuâtre; luisant; rugueux après le bord antérieur, obsolètement ponctué sur le reste; hérissé de poils obscurs, peu épais. Ecusson assez petit; en triangle un peu plus long que large; à côtés droits; déprimé sur son milieu et paraissant ainsi rebordé; obscur. Elytres cinq fois aussi longues que le prothorax; déhiscentes et sinuément (3) ou subsinuément (9) rétrécies à leur côté interne à partir du sixième (2) ou du cinquième (?) de leur longueur; sublinéaires ( ? ?) dans leur seconde moitié; en ogive à l'extrémité; chargées d'une bossette une fois et demic plus longue que large; à trois nervures : la première, prolongée jusqu'au cinquième de leur longueur : la deuxième, un peu courbée en dehors sur la fossette humérale, prolongée jusqu'à la hossette, mais d'une

manière affaiblie, plus étroite et parfois peu distincte dans sa seconde moitié: la troisième naissant ordinairement au niveau du milieu du calus huméral ou un peu plus avant, postérieurement confondue avec le bord marginal, presque depuis la moitié de leur longueur; ruguleusement et très-finement ponctuées; garnies de poils fins, courts, cendrés, peu ou médiocrement apparents; d'un flave pâle ou cendré, avec la base, la bossette, le rebord sutural, la troisième nervure et le bord marginal, d'un noir bleuâtre. Dessous du corps luisant; entièrement d'un noir légèrement bleuâtre  $({}_{\mathcal{O}}^n)$ , avec les côtés des quatre premiers arceaux du ventre d'un flave testacé  $({}_{\mathcal{O}}^n)$ . Pieds noirs, pubescents. Pygidium d'un noir bleuâtre.

Cette espèce habite principalement les régions tempérées, montagneuses ou froides de notre pays. On la trouve sur les fleurs, principalement dans le voisinage des bois, en juin, juillet et août.

Obs.-L'OE. subulata a quelque analogie avec l'OE. flavescens, surtout avec les variétés par excès de celle-ci; mais elle s'en distingue par son épistome non sillonné; par le deuxième article de ses antennes plus court; par son prothorax un peu moins long; par la couleur d'un noir bleuâtre de sa tête, de son prothorax et du dessous du corps; par ses élytres noires à la base et dans tout le reste de leur périphérie : cette bordure périphérique noire des élytres et ses antennes entièrement noires suffisent pour la séparer des espèces précédentes et des deux suivantes. Mais indépendamment des caractères tirés de la couleur, elle s'éloigne de l'OE. podagraria par son écusson concave et relevé en rebord; par la troisième nervure de ses élytres postérieurement confondue avec le bord marginal; des OE. simplex et tibialis, par ce dernier caractère: le or de la subulata s'éloigne, en outre, de celui des trois espèces précédentes par ses lames sous-pygidiales arquées en dessous, en courbe rentrante à leur côté interne; et de ceux des OE. podagrariæ et flavescens par ses cuisses médiocrement arquées et renslées. La 2 s'éloigne de celles des OE. podagrariæ et simplex par la couleur de son ventre, de celle de la flavescens par sa couleur d'un noir bleuâtre.

Avec Illiger, nous avons rapporté à cette espèce la Cantharis phtysica, de Scopoli, dont la description pourrait convenir aussi à la ? de l'espèce précédente. Panzer décrivit le or sous le nom de femorata, épithète qui ne pourrait être admise, ayant déjà été appliquée dans cette Tribu à une espèce de Dryops. Olivier, en 1795, fit connaître la ?, à laquelle il appliqua le nom de subulata, et quoique cette dénomination soit peut-être moins caractéristique

que celle de marginata, donnée en 1799 par Fabricius, le droit de priorité oblige de la conserver.

- ββ. Appendice du dernier article des antennes non échancré d'un cóté.
  - ζ. Troisième nervure des élytres distincte jusqu'à l'extrémité du bord marginal.
- 4. CE. simplex; Linné. Brièvement pubescent; d'un noir bleuâtre, avec la partie inférieure de la base des antennes, la base des palpes, les tibias et tarses antérieurs et les élytres, flaves: celles-ci, en majeure partie au moins, bordées de noir à leur côté externe. Appendice du onzième article des antennes non échancré d'un côté. Epistome non sillonné. Ecusson déprimé sur son milieu, comme rebordé. Elytres déhiscentes et rétrécies à leur côté interne à partir du huitième ou septième de leur longueur, sinuées dans leur première moitié; à première nervure un peu incourbée, dirigée vers le tiers de la suture: la deuxième prolongée au moins jusqu'aux deux tiers: la troisième distincte du rebord marginal. Ventre d'un noir bleuâtre (3), d'un roux testacé, maculé de noir sur les côtés (2).
- A. Tête plus large que le prothorax de la moitié de la largeur des yeux. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Elytres sensiblement en courbe rentrante à leur côté externe : sinuément rétrécies dans la première moitié de leur côté interne, à peine aussi larges vers la moitié de leur longueur que la moitié de leur base; d'une étroitesse uniforme à partir de cette moitié jusque près de l'extrémité. Ventre un peu courbé inférieurement; à troisième arceau normal, d'un quart plus court que le deuxième : le quatrième à peine égal sur ses côtés au troisième, un peu raccourci et ordinairement caréné sur son milieu: le cinquième une fois au moins plus court sur les côtés que le quatrième, échancré dans le milieu de son, bord postérieur. Partie sous-pygidiale munie de deux lames étroites, une fois au moins plus longues qu'elles sont larges à la base, en ligne presque droite à leur côté externe, rétrécies d'avant en arrière à l'interne, en ogive à l'extrémité. Cuisses postérieures faiblement arquées, médiocrement renslées, une sois à peine plus grosses que les précédentes. Tibias postérieurs subcomprimés, sensiblement plus robustes que les précédents, presque droits.
- 2. Tête un peu plus large que le prothorax. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Elytres légèrement en courbe rentrante à leur côté externe; sinuément rétrécies dans la première moitié de leur côté interne, à peine aussi larges

vers la moitié de leur longueur que les trois cinquièmes de leur base, à peine et graduellement rétrécies ensuite jusque près de l'extrémité. Ventre offrant les quatre premiers arceaux à l'état normal : le cinquième en ogive à son extrémité; creusé d'une fossette. Pygidium rétréci d'ayant en arrière en ligne un peu courbe, entaillé à son extrémité. Cuisses postérieures droites, à peine plus grosses que les intermédiaires. Tibias postérieurs droits, à peine moins grêles que les précédents.

### ÉTAT NORMAL.

- ¿7. D'un noir bleuâtre, avec la partie inférieure des deux ou trois premiers articles des antennes, les deux ou trois premiers articles des palpes maxillaires, les tibias et les tarses antérieurs et les élytres, flaves ou d'un flave cendré: celles-ci noires ou noirâtres au côté externe depuis le cinquième de leur longueur, à partir de la troisième nervure et y comprise celle-ci. Pygidium d'un noir bleuâtre,
- Q. Semblable au ♂, mais au lieu d'avoir le ventre d'un noir bleuâtre, offrant cette partie d'un roux testacé, ornée latéralement snr chacun des arceaux d'une tache suborbiculaire noire ou noirâtre. Pygidium d'un roux testacé, avec la partie longitudinalement médiaire, noire ou noirâtre.
- Q. Necydalis simplex, Linn. Syst. nat. t. 2. p. 642. 10.
  Necydalis marginata, Gyllenhal, Insect. suec. t. 2. 636. obs.
- о Q. OEdemera flavimana, (Hoffmannsegg) Schmidt, Revis. in Linn. entom. t. 1. p. 57. 5. Küst. Kaef, Eur. 19. 62.

Long 0,0078 à 0,0100 (3 1/2 à 4 1/21.) Larg. 0,0014 à 0,0017 (2/3 à 3/41.)

Corps allongé; étroit; brièvement pubescent. Tête un peu plus large que le prothorax (7?); pointillée ou superficiellement ponctuée; d'un noir bleuâtre; hérissée de poils obscurs. Epistome non creusé d'un sillon. Palpes d'un flave testacé, avec le dernier article d'un noir bleuâtre. Antennes d'un noir bleuâtre, avec la partie inférieure des deux ou trois premiers articles, flave; à troisième article quatre ou cinq fois aussi long que large: le deuxième égal presque au tiers du troisième: appendice du onzième non échancré, constituant à peu près un article distinct. Prothorax un peu arqué en devant; offrant vers le quart de ses côtés sa plus grande largeur, plus large dans ce point qu'aux angles postérieurs, profondément sinué

ou rétréci vers les trois cinquièmes ou deux tiers de ses côtés ; en ligne à peine arquée en arrière à sa base; d'un sixième ou d'un cinquième plus long que large; ponctué: hérissé de poils obscurs; d'un noir bleuâtre; déprimé ou marqué d'une fossette ruguleusement ponctuée et médiocrement profonde après le milieu du bord antérieur du prothorax qui est légèrement relevé en rebord ; creusé de trois autres fossettes : les deux antérieures, séparées par une carène : la postérieure, située au devant du rebord basilaire, un peu moins profonde. Ecusson assez petit; en triangle subéquilatéral; d'un vert bronzé obscur ; déprimé sur son milieu et relevé en rebord ou comme rebordé sur les côtés. Élytres trois fois et demie à quatre fois aussi longues que le prothorax ; déhiscentes à la suture à partir du huitième ou du septième de leur longueur, rétrécies d'une manière sinuée à leur côté interne, depuis le huitième ou le septième jusqu'à la moitié, puis linéaires ou d'une étroitesse uniforme (7) ou presque uniforme (2) jusque près de l'extrémité; presque sans bossette ou chargées d'une bossette très-faible, courte et nulle au côté interne; à trois nervures : la première postérieurement un peu incourbée vers la suture, aboutissant au rebord sutural vers le tiers de la longueur des étuis, ou dirigée vers ce point quand elle n'y arrive pas : la deuxième en ligne presque droite sur la fossette humérale, prolongée en s'affaiblissant, jusqu'aux deux tiers ou trois quarts des étuis : la troisième naissant ordinairement au niveau du quart antérieur du calus huméral ou parfois avancée presque jusqu'à la base, prolongée jusqu'à l'extrémité ou à peu près, distincte sur toute la longueur du reboud marginal, dont elle semble se séparer plus sensiblement à sa partie postérieure; finement et presque obsolètement ponctuées; garnies de poils fins, d'un cendré flavescent, peu ou médiocrement apparents; colorée comme il a été dit. Dessous du corps garni de poils cendrés moins courts; entièrement noir ou d'un noir bleuâtre (d) ou avec le ventre d'un roux testacé, maculé sur les côtés de taches noires (\$). Pieds pubescents; d'un noir bleuâtre, avec les tibias et tarses antérieurs d'un flave testacé. Pygidium rétréci d'avant en arrière, ordinairement échancré. (2)

Cette espèce est méridionale. On la trouve en Provence et en Languedoc, sur les sleurs, principalement dans le mois de juin.

Obs. Schmidt a reconnu avec raison, dans cette espèce la Cantharis simplex de Linné, qui l'avait reçue de Gouan, et c'est une justice de lui rendre le nom imposé par le Père de la science, avec d'autant plus de raison que le S'éloigne de celui des espèces voisines par ses cuisses

fail

cir

501

py

501

rie

P

le

Ti

pi

postérieures peu renflées. L'illustre suédois n'avait eu sous les yeux que la ?. Schmidt a fait connaître les deux sexes. Elle s'éloigne de toutes celles avant les élytres en partie flaves, par l'appendice du onzième article de ses antennes plus nettement séparé et constituant à peu près un douzième article; par le deuxième article de ses antennes presque égal au tiers de la longueur du troisième; par la première nervure des élytres postérieurement incourbée vers la suture, liée ou presque liée au rebord sutural. Elle se distingue des OE. podagrariæ, flavescens et subulata par l'appendice de ses antennes non échancré d'un côté; de l'OE, podagrariæ, par sa taille plus faible; par sa couleur; par son écusson rebordé; de l'OE. flavescens, par son épistome non sillonné; des OE. flavescens et subulata par la troisième. nervure de ses élytres isolée sur toute sa longueur du bord marginal; de l'OE. tibialis, par sa couleur; par son prothorax moins court; par sa troisième nervure un peu courbée à son extrémité vers le rebord marginal, atteignant ce bord vers le tiers environ de sa longueur.

Près des espèces précédentes, vient se joindre la suivante, qu'on trouve en Afrique.

- E. tibialis; Lucas. Brièvement pubescent; d'un vert bronzé sur la tête, le prothorax et l'écusson; noir ou d'un noir verdâtre sur la poitrine et sur les cuisses. Base des antennes et des palpes, tibias et élytres d'un fauve flave ou testacé: celles-εi, déhiscentes et rétrécies à leur côté interne à partir du cinquième (𝔾) ou du huitième (𝜙) de leur longueur: sinuées à partir de ce point jusqu'à la moitié; à première nervure atteignant à peine le tiers de leur longueur; la deuxième prolongée en s'affaiblissant jusqu'à la bossette: la troisième distincte du rebord marginal. Epistome non sillonné. Ecusson déprimé sur son milieu, comme rebordé. Ventre d'un noir verdâtre (𝔻), avec le dernier arceau roux, et les deux précédents maculés de roux (𝔾).
- Je Tête plus large que le prothorax de la moitié de la largeur des yeux. Antennes prolongées au moins jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Elytres faiblement en courbe rentrante à leur côté externe depuis le calus huméral jusqu'à la bossette, sinueusement rétrécies à leur côté interne depuis le cinquième jusqu'à la moitié de leur longueur, à peu près aussi larges dans ce point que la moitié de leur base, d'une étroitesse uniforme ensuite jusqu'à la bossette. Ventre

un peu courbé inférieurement, à troisième et quatrième arceaux faiblement raccourcis sur leur milieu: le troisième d'un cinquième ou d'un sixième plus court que le deuxième: le quatrième et le cinquième graduellement un peu plus courts sur les côtés que le troisième: le cinquième, échancré jusqu'à la moitié de sa longueur, sur le tiers ou la moitié médiaire de son bord postérieur. Partie souspygidiale munie de deux lames une fois au moins plus longues qu'elles sont larges à la base, subparallèles sur leurs trois cinquièmes antérieurs, graduellement rétrécies en pointe obtuse postérieurement. Pygidium en cône tronqué ou faiblement échancré à l'extrémité. Cuisses postérieures peu fortement renslées, une fois plus grosses que les précédentes; médiocrement arquées à leur bord antérieur. Tibias postérieurs subcomprimés, sensiblement plus robustes que les précédents, presque droits.

Q. Tête un peu plus large que le prothorax. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Elytres sensiblement en courbe rentrante à leur côté externe, presque depuis le calus huméral jusqu'à la bossette; subsinuément rétrécies à partir du cinquième jusqu'à la moitié de leur côté interne, puis graduellement et faiblement rétrécies jusqu'à la bossette; aussi larges vers la moitié de leur longueur que les trois cinquièmes de leur base. Ventre offrant les quatre premiers arceaux à l'état normal: le cinquième, brusquement et sinuément rétréci à partir du tiers de leur longueur, presque de la moitié de sa largeur, arrondi postérieurement, un peu moins long sur son milieu que le quatrième: déprimé sur sa surface. Pygidium rétréci en ligne courbe d'avant en arrière, tronqué ou à peine échancré à son extrémité. Cuisses postérieures droites, à peine plus grosses que les intermédiaires. Tibias postérieurs, droits, aussi grèles que les précédents.

ÉTAT NORMAL.

A. Tête, prothorax et écusson d'un vert bronzé. Antennes brunes, ou d'un brun noirâtre, avec la partie inférieure des deux à quatre premiers articles, flaves ou d'un flave roussâtre. Palpes maxillaires flaves, avec l'extrémité du dernier article, noire. Elytres d'un fauve flave ou testacé, sans tache. Dessous du corps entièrement noir ou d'un noir verdâtre. Pygidium de même coufeur. Hanches et cuisses poires ou d'un noir verdâtre. Tibias d'un flave roussâtre, avec l'ex-

trémité des quatre derniers obscure ou noirâtre. Tarses antérieurs flaves, avec le quatrième article et les ongles obscurs ou noirâtres : tarses intermédiaires et postérieurs obscurs ou noirâtres, avec la base du premier article parfois d'un flave nébuleux.

Q. Semblable au ,, à l'exception des parties suivantes: Pygidium d'un flave orangé sur sa moitié postérieure. Cinquième arceau du ventre de même couleur; les deux précédents d'un flave orangé souvent un peu obscur, à la base et sur leur partie médiane.

OEdemera brevicoilis, Schmot, Revis., etc. in Liun. eutom. 1. 1, p. 56. 4? — A. Costa, Faun. d. Regn. di Napol. (Edemer.) p. 17. pl. IX. fig. 6.

OEdemera tibialis, Lucas, Explor. scient. de l'Algérie, p. 362. 961. pl. 31. fig. 11. (type).

Long. 0,0078 à 0,0090 (5 1/2 à 4 1.) Earg. 0,0016 à 0,0018 (3/4 à 4/5 1.)

Corps allongé; assez étroit; brièvement pubescent. Tête plus large que le prothorax (♂♀); finement ponctuée; d'un noir bronzé; hérissée de poils obscurs, peu apparents. Epistome flavescent; non creusé d'un sillon. Palpes maxillaires flaves, avec l'extrémité du dernier article, noire. Antennes brunes, avec la partie inférieure au moins des deux ou trois premiers articles d'un roux slave ou d'un roux fauve, parsois de cette couleur sur une grande partie des articles; à deuxième article égal au moins au quart du troisième : les onzième et douzième réunis, faiblement plus longs que le dixième: le dernier, non échancré. Prothorax un peu arqué en devant; offrant vers le cinquième ou à peine le quart de ses côtés sa plus grande largeur. profondément sinué ou rétréci vers les trois cinquièmes à ses côtés, arrondi latéralement sur les trois cinquièmes antérieurs; tronqué à la base, avec le milieu de celle-ci légèrement échancré; à peine aussi long ou un peu moins long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; ponctué; garni de poils d'un gris cendré, courts et peu apparents ; d'un vert bronzé luisant ; noté d'une petite fossette ruguleusement ponctuée après le milieu du bord antérieur; creusé de trois autres fossettes : les deux antérieures transverses, un peu plus profondes et moins linéaires en approchant de la ligne médiane, où elles sont séparées par une carène courte, assez faible et obtuse : la postérieure triangulaire. Ecusson assez petit, en triangle subéquilatéral; déprimé sur son milieu et rebordé sur les côtés; parfois bossué sur le milieu de la partie déprimée; d'un vert bronzé. Elytres quatre fois environ aussi longues que le prothorax; déhiscentes à la suture à partir du huitième (2) ou du cinquième (2) de leur longueur; rétrécies d'une manière sinuée (2) ou subsinuée (2) à leur côté interne jusqu'à la moitié de leur longueur, linéaires (2) ou sublinéaires (2) ensuite jusque près de l'extrémité; chargées d'une bossette assez faible, à peine aussi longue que large; finement et presque obsolètement ponctuées; entièrement d'un fauve slave ou testace (2); garnies de poils concolores, fins et assez courts; à trois nervures : la première, parallèle à la deuxième, à peine prolongée jusqu'aux deux septièmes ou au tiers de la longueur, isolée à son extrémité du rebord sutural : la deuxième, peu courbée en dehors sur la fossette humérale, prolongée jusqu'à la bossette, mais parfois très-affaiblie sur son tiers postérieur: la troisième, naissant ordinairement de la partie antérieure du côté externe du calus huméral, prolongée à peu près jusqu'à l'extrémité, distincte sur toute sa longueur du rebord marginal. Dessous du corps garni de poils cendrés, plus longs ou plus apparents sur la poitrine; entièrement d'un noir verdâtre (2), ou avec le dernier arceau du ventre orangé et les deux arceaux précédents offrant au moins leur bord postérieur et une tache sur la ligne médiane d'un roux orangé obscur (2). Pieds pubescents: cuisses noires ou d'un noir verdâtre : tibias d'un fauve flave ou testacé: tarses antérieurs de même couleur: les quatre postérieurs en partie obscurs ou noirâtres.

Obs. Cette espèce paraît identique avec l'OE. brevicollis de M. Costa; elle distère de celle de Schmidt sous divers rapports. Ainsi, elle a les élytres sans taches, au lieu de les montrer ensumées ou obscures dans le milieu; les quatre tibias postérieurs, au lieu d'être entièrement flaves, sont noirâtres à l'extrémité, comme dans la var. β. du savant entomologiste allemand; les tibias postérieurs du β, au lieu d'être grèles, sont aussi robustes que chez les espèces voisines; ensin les lames sous-pygidiales du même sexe, au lieu d'être peu rétrécies d'avant en arrière et arrondies à l'extrémité, sont faiblement et graduellement rétrécies jusqu'aux trois cinquièmes, puis plus sensiblement à partir de ce point et terminées en pointe.

Schmidt, à l'exemple de tous les écrivains précédents a négligé l'emploi de certains caractères fournis par l'épistome, uni ou sillonné; l'écusson, plan ou concave sur son disque et comme rebordé sur ses côtés; la troisième nervure tantôt complètement distincte du bord marginal, tantôt confondue avec lui à son extrémité, caractères

qui nous ont paru souvent très-propres à la séparation des espèces, et qui contribueraient probablement à éclaireir nos doutes.

Quoi qu'il en soit, l'espèce dont il est ici question, s'éloigne des OE. podagrariae, flavescens et subulata, par l'appendice du onzième article de ses antennes sans échancrure ou sinuosité d'un côté de sa base; de l'OE. simplex par le deuxième article des antennes plus court; par l'appendice du onzième ne paraissant pas constituer un article particulier; par les élytres non bordées de noir; par la première nervure parallèle à la deuxième, et non courbée à son extrémité vers le rebord sutural; par sa couleur. Elle se distingue de toutes les espèces précédentes par tous ses tibias flaves.

- αα. Elytres uniformément colorées, si ce n'est parfois à l'extrémité ; n'ayant pas le flave pour couleur foncière.
  - γ. Troisième nervure des élytres distincte, jusque vers l'extrémité, du rebord marginal.
    - 0. Epistome non sillonné.
      - t. Ecusson plan.
- 5. **(E. sericans.** Garni de poils soyeux, très apparents et mi-dorés à certain jour, en dessus; d'un vert olive métallique: partie inférieure de la base des antennes, palpes, moins l'extrémité, majeure partie basilaire des cuisses, et tibias antérieurs, d'un flave orangé. Prothorax de la \$\pi\$ souvent de même couleur. Appendice du onzième article des antennes échancré à l'un des côtés de sa base. Epistome non sillonné. Ecusson assez grand; plan. Elytres déhiscentes et subsinuément rétrécies à leur côté interne à partir du quart ou du tiers de leur longueur; à trois nervures: la première prolongée jusqu'aux deux cinquièmes: les deuxième et troisième jusqu'à la bossette: la troisième, distincte du bord externe, mais parfois faiblement en approchant de l'extrémité.
- a. Tête plus large que le prothorax presque de la moitié de la largeur des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes de la longueur du corps. Elytres légèrement en courbe rentrante à leur côté externe, plus sinuément et plus sensiblement rétrécies et déhiscentes; aussi larges vers la moitié de leur longueur que les trois cinquièmes au moins de leur base; presque parallèles sur leur quart postérieur, à peine plus larges au devant de la bossette que les deux cinquièmes de leur base. Ventre à cinquième arceau échancré en arc jusqu'au tiers de sa longueur.

l'artie sous-pygidiale munie de deux lames en triangle deux fois et demie aussi long qu'il est large à la base. Pygidium à cône obtus à son extrémité; caréné. Cuisses postérieures fortement arquées à leur bord antérieur; très-renflées. Tibias postérieurs robustes, comprimés, un peu en courbe rentrante sur leur tranche inférieure.

Q. Tête à peine plus large que le prothorax, du cinquième de la largeur des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers du corps. Elytres en ligne presque droite à leur bord externe, moins sensiblement subsinuées et déhiscentes à leur bord interne, subgraduellement rétrécies depuis la moitié de leur longueur jusqu'à la bossette; aussi larges vers la moitié de leur longueur que les trois quarts de leur base; aussi larges au devant de la bossette que les trois cinquièmes de la base. Ventre offrant les arceaux de forme normale : le deuxième un peu plus long que chacun des suivants : le cinquième, rétréci brusquement vers la moitié de ses côtés, en ogive à l'extrémité, de deux cinquièmes plus large sur son milieu que le quatrième; creusé d'une fossette profonde sur sa moitié postérieure. Pygidium un peu anguleusement en cône obtus à son extrémité. Cuisses et tibias postérieurs droits, à peu près aussi grêles que les précédents.

ETAT NORMAL.

Antennes noires, avec la partie inférieure des deux premiers articles et la base du troisième, testacées. Palpes maxillaires flaves ou testacés, avec l'extrémité du dernier article, bronzée ou obscure. Dessus et dessous du corps entièrement d'un vert olive métallique, plus ou moins foncé, luisant: pieds postérieurs, tarses intermédiaires, moitié postérieure au moins des antérieurs, arête extérieure au moins des tibias intermédiaires, une tache à l'extrémité dorsale des cuisses antérieures et intermédiaires et à l'extrémité de la tranche inférieure des intermédiaires, d'un vert olive; le reste des pieds d'un flave orangé.

Var. a. Cuisses antérieures sans tache d'un vert olive à l'extrémité.

Q. Antennes et palpes maxillaires comme chez le A, ou à peu près. Tête, élytres, poitrine, majeure partie du ventre, d'un vert olive. Prothorax, une tache de chaque côté des premier et quatrième arceaux du ventre, cinquième arceau, moins le milieu de la fossette, d'un flave orangé. Pieds de cette dernière couleur; extrémité des cuisses postérieures, plus brièvement des intermédiaires, les tibias et tarses postérieurs et intermédiaires, moins la base des tibias du milieu, d'un vert olive.

Var. β. (OE. incerta). Prothorax de la couleur du reste du dessus du corps.

Long. 0,0090 à 0,0112 (4 à 5 l.) Larg. 0,0019 à 0,0025 (9/10 à 1 1/81.)

Corps allongé; étroit; garni d'un duvet soyeux, très-apparent, même sur la tête et sur le prothorax, d'un cendré flavescent, midoré à certain jour. Tête plus large que le prothorax (グ皇); densement et superficiellement pointillée; moins densement pubescente que le prothorax; parfois légèrement carénée sur le vertex; chargée après la base des antennes, d'un petit relief arqué en arrière; planiuscule sur la partie antérieure du front; légèrement ou peu distinctement saillante transversalement sur le milieu de l'épistome; d'un vert olive, avec l'épistome et le labre d'un vert cuivreux. Palpes maxillaires d'un testacé ou flave orangé, avec l'extrémité du dernier article, obscure ou bronzée. Yeux noirs, ovalaires ou plus longs que larges; obliques. Antennes noires, avec la partie inférieure des deux premiers articles et la base du troisième, testacées : appendice du onzième article sinué ou échancré à l'un des côtés de sa base, presque subulé. Prothorax arqué ou un peu anguleux en devant ; faiblement plus large vers le quart ou un peu plus de sa longueur qu'aux angles postérieurs; médiocrement ou peu fortement rétréci vers les deux tiers de ses côtés; en ligne un peu arquée en arrière, à la base; au moins aussi long que large; à trois fossettes médiocrement profondes : les antérieures relevées en relief à leur bord antérieur : la postérieure, relevée à ses bords latéraux; chargé sur la ligne médiane d'une carène prolongée au moins depuis le niveau du bord antérieur des fossettes de devant jusqu'au milieu de la postérieure, et souvent offrant des traces plus ou moins affaiblies de son existence jusqu'au bord antérieur et jusqu'au rebord basilaire; coloré comme il a été dit; garni d'un duvet soyeux, mi-doré à certain jour, presque aussi épais que sur les élytres. Ecusson en triangle à côtés droits: un peu plus long sur son milieu qu'il est large à la base; aussi large à celle-ci que les deux cinquièmes d'une élytre : planiuscule : pointillé: pubescent, avec une ligne médiane très-étroite ordinairement glabre jusqu'à la moitié au moins de sa longueur. Elytres cinq fois aussi longues que le prothorax; déhiscentes et subsinuément rétrécies à leur côté interne, à partir du quart ou du tiers de leur longueur; subarrondies ou en ogive chacune à l'extrémité; à trois nervures assez prononcées: la première, prolongée environ jusqu'aux deux cinquièmes de leur longueur: la deuxième, sensiblement courbée en dehors sur la fossette humérale, prolongée en s'affaiblissant un peu, jusqu'à la bossette: la troisième, naissant au niveau du milieu du calus huméral, distincte du bord externe jusqu'à son extrémité, mais parfois plus faiblement près de celle-ci; d'un vert olive métallique plus ou moins foncé; ruguleusement pointillées; garnies de poils soyeux fins, assez épais, très apparents et mi-dorés à certain jour. Dessous du corps garni de poils cendrés; d'un vert olive métallique sur la poitrine, coloré sur le ventre comme il a été dit. Pieds pubescents; colorés comme il a été dit.

Cette belle espèce a élé prise dans les environs de Marseille par M. Wachanru. La variété  $\beta$  à prothorax concolore chez la  $\gamma$ , m'a été envoyée de Corse par MM. Revelière.

Obs. Cette variété semblerait, à première vue, devoir constituer une espèce particulière (OE. incerta); mais elle a si bien tous les aures caractères spécifiques de l'OE. sericans, qu'elle n'en est évidemment qu'une variété remarquable. L'OE. sericans, indépendamment des caractères tirés des couleurs, se distingue des OE. cærulea et espèces suivantes, par la troisième nervure de ses élytres non confondue postérieurement avec le bord marginal; et parmi celles qui ont cette nervure distincte, elle s'éloigne des OE. barbara et flavipes par son épistome non sillonné; et de l'OE. lateralis par son écusson plan et non rebordé.

u. Ecusson déprimé sur son disque et comme rebordé sur les côtés,

6. **(E. lateralis;** Schmidt. Allongé; visiblement pubescent, surtout sur les élytres; ponctué et variant du bleu ardoisé au vert olivacé ou cendré, en dessus. Partie inférieure de la base des antennes, testacée. Epistome non sillonné. Appendice du onzième article des antennes, échancré. Prothorax au moins aussi long que large; à trois fossettes légères (8), où à trois ou quatre fossettes (2): l'antérieure souvent convertie en un sillon transversal. Ecusson rebordé. Élytres subgraduellement rétrécies à leur côté interne, assez faiblement déhiscentes; à trois faibles nervures: la première, non parallèle à la deuxième, prolongée jusqu'aux deux cin-

quièmes (1) ou à la moitié (2): les deuxième et troisième, jusqu'à la bossette: la troisième, distincte du bord marginal. Dessous du corps d'un noir verdâtre: ventre de la ? orangé sur les côtés.

- A. Tête plus large que le prothorax de près de la moitié de la largeur des yeux. Antennes presque aussi longuement prolongées que le corps. Élytres subgraduellement rétrécies, en ligne presque droite à leur bord interne, à peine subsinuées depuis les trois cinquièmes ou deux tiers jusqu'aux sept huitièmes, médiocrement déhiscentes; aussi larges vers la moitié de leur longueur que les quatre cinquièmes de leur base; aussi larges au devant de la bossette que les trois cinquièmes de leur base. Ventre offrant les troisième et quatrième arceaux peu ou point raccourcis sur leur milieu : le cinquième largement échancré, et presque en demi-cercle à son bord postérieur, jusqu'aux trois quarts de sa longueur. Partie sous pygidiale, munie de lames allongées, subgraduellement rétrécies de la base à l'extrémité, en triangle au moins une fois plus long que large. Cuisses postérieures fortement arquées à leur bord antérieur, très-renssées. Tibias postérieurs robustes; en ligne à peu près droite sur leur tranche externe, en courbe rentrante sur l'interne; squamuleusement pointillés ou ponctués, comme les précédents.
- Q. Tête à peine plus large ou à peine aussi large que le prothorax. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts au moins du corps. Élytres graduellement rétrécies, faiblement déhiscentes, voilant souvent presque complètement les ailes, aussi larges vers le milieu de leur longueur que les cinq sixièmes de leur base; aussi larges au devant de la bossette que les deux tiers de leur base. Ventre à deuxième arceau de moitié environ plus long sur son milieu que chacun des troisième et quatrième : le cinquième rétréci ou sinué vers les deux cinquièmes de ses côtés, arrondi à son extrémité, deux fois et demie à trois fois aussi long sur son milieu que le quatrième, d'un tiers moins longuement prolongé que le pygidium, concave ou déprimé assez fortement sur sa surface. Cuisses et tibias postérieurs simples et droits.

ÉTAT NORMAL.

o'. Entièrement d'un bleu ardoisé ou verdâtre, avec les antennes

noires ou noirâtres, et la partie inférieure de leurs deux ou trois premiers articles, flave.

Q Semblable au ♂; mais ventre orangé sur les côtés, au moins des quatre premiers arceaux: la couleur foncière d'un bleu ardoisé verdâtre, constituant sur le milieu du ventre une bande longitudinale formée d'une chaîne de taches trapéziformes, d'un ardoisé verdâtre, c'est-à-dire plus larges à la base, graduellement et médiocrement rétrécies d'avant en arrière sur chacun des quatre premiers arceaux.

OEdemera lateralis, (ESCHSCHOLTZ) (DEJEAN), Catal. (1833) p. 229. — Id. (1837) p. 251. — SCHMIDT, Revis. d. eur. OEdem. in Linn. cotom. t. 1. p. 67. 11. — KOLENATI, in Bullet. de la Soc. i. d. Nat. de Mosc. (1847) p. 142.

Obs. — Le or semble offrir le plus souvent les teintes bleues : la Q les teintes vertes; le dessous du corps passe parfois au bleu vert métallique.

Var. a. D'un bleu ardoisé se rapprochant du bleu turquoise.

Var. B. D'un bleu cendré.

Var. γ. D'un vert d'olive.

Var. 8. Ventre d'un flave orangé, avec le milieu du premier arceau et le cinquième, d'un ardoisé verdâtre.

Long. 0,0112 à 0,0135 (5 à 6 l.) Larg. 0,0022 à 0,0029 (t à 1 1/3 l.)

Corps allongé; visiblement pubescent en dessus; variant du bleu ardoisé ou cendré au vert olivacé ou cendré. Tête finement ponctuée; brièvement pubescente; transversalement déprimée ou largement sillonnée sur la partie antérieure du front; ordinairement chargée, de la base d'une antenne à l'autre, d'un faible relief en arc dirigé en arrière: ce relief souvent indistinct ou oblitéré, surtout chez la ?; variant du bleu ardoisé au vert bronzé: épistome et labre, ordinairement cuivreux ou d'un brun cuivreux: l'épistome parfois testacé; non sillonné; en carène transversale sur le milieu de sa longueur. Palpes d'un noir gris verdâtre ou cuivreux. Antennes pubescentes; noires avec la partie inférieure des deux premiers articles et parfois du troisième, testacée ou d'un testacé pâle; à deu-

xième article à peu près égal au quart de la longueur du troisième : appendice du onzième échancré d'un côté à sa base. Yeux obliques, ovalaires ou subcomprimés. Prothorax arqué en devant ; visiblement plus large vers le quart qu'aux angles postérieurs; profondément rétréci vers les deux tiers : en ligne à peu près droite, à la base ; au moins aussi long que large; ruguleux, marqué de points médiocrement profonds; pubescent; à trois fossettes : les deux antérieures légères (7), plus prononcées ou souvent converties en un sillon transversal (2), relevé à son bord antérieur; souvent marqué après ce bord d'un sillon transversal affaibli dans son milieu (?), ou réduit à ses extrémités latérales (2); d'un bleu ardoisé. Ecusson assez grand; en triangle un peu plus long que large; déprimé longitudinalement sur son milieu, et comme relevé assez faiblement en rebord sur les côtés; souvent chargé, sur le milieu de sa dépression, d'une ligne longitudinale élevée, parfois indistincte. Élytres quatre à cinq fois aussi longues que le prothorax; subgraduellement rétrécies à leur côlé interne; chargées chacune d'une bossette apicale ovale oblongue et assez faible; chargées chacune de trois faibles nervures longitudinales : la première ordinairement subsinueuse, prolongée jusqu'aux deux cinquièmes ou parfois jusqu'à la moitié des élytres. se rapprochant un peu de la suture : la deuxième, à peine courbée en dehors sur la fossette humérale, prolongée, en s'affaiblissant faiblement, jusqu'à la bossette : la troisième, naissant ordinairement au niveau des deux tiers ou des trois quarts du calus huméral, prolongée jusqu'à la bossette, distincte jusqu'à celle-ci du bord marginal; finement et densement ponctuées; garnies de poils cendrés, fins, couchés, assez épais ; variant du bleu ardoisé au vert cendré. Ailes nébuleuses. Dessous du corps garni de poils cendrés plus longs et plus blancs : coloré comme il a été dit. Pieds pubescents ; d'un bleu ardoisé, ou vert cendré ou bronzé. Pygidium de même couleur (29); échancré à son extrémité.

Cette espèce paraît méridionale. On la trouve près des bords de la mer, dans les lieux pierreux, sur les fleurs.

Obs. L'OE. lateralis, indépendamment des différences fournies par les couleurs, se distingue des OE. cærulea et espèces suivantes par la troisième nervure de ses élytres distincte jusqu'à l'extrémité du rebord sutural. Elle s'éloigne des autres ayant comme elle cette nervure distincte, savoir : des OE. barbara et flavipes par son épistome non sillonné : de l'OE. sericans par son écusson rebordé; de l'OE. tristis par son prothorax aussi long que large, sans fossette après le mi-

licu de son bord antérieur chez le A, par la couleur du ventre de la 2, par les nervures de ses élytres moins prononcées. Elle a généralement une taille plus avantageuse que toutes les suivantes.

- 7. **(E. tristis**; Schmidt. Allongé; pubescent sur les élytres; variant du noir bleuâtre au vert cendré foncé: partie inférieure de la base des antennes testacée. Epistome non sillonné. Appendice du onzième article des antennes échancré d'un côté. Prothorax presque lisse et luisant, moins long que large, à quatre fossettes disposées en croix: l'antérieure ruguleuse. Ecusson déprimé sur son milieu, et comme rebordé. Elytres déhiscentes et sinuément (A) ou subsinuément (A) rétrécies à partir du quart (A) ou du tiers (A) de leur côté interne; à trois fortes nervures: la première prolongée jusqu'au tiers ou plus longuement: la deuxième jusqu'à la bossette ou presque jusqu'à elle: la troisième, distincte du hord marginal.
- 3. Tête plus large que le prothorax de la moitié environ de la largeur des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers de la longueur du corps. Elytres en ligne à peu près droite à leur côté externe; sinuément et plus sensiblement rétrécies et déhiscentes à partir du quart de leur côté interne, graduellement rétrécies à partir de la moitié de leur longueur, aussi larges vers cette moitié que les deux tiers de leur base, à peine plus larges que la moitié ou un peu plus de celle-ci, au devant de la bossette. Ventre peu ou point incourbé; à deuxième arceau souvent à peine plus grand que le quatrième : le troisième un peu moins grand : le cinquième le plus court, à peine échancré en arc jusqu'au tiers de sa longueur. Partie sous-pygidiale munie de deux lames une fois au moins plus longues qu'elles sont targes à la base, subparallèles, arrondies à l'extrémité. Pygidium en cône, plus rétréci près de l'extrémité; ordinairement entier, parfois un peu entaillé. Cuisses postérieures très-arquées à leur bord antérieur; assez fortement rensiées. Tibias postérieurs robustes, comprimés, incourbés vers l'extrémité.
- 2. Tête faiblement plus large que le prothorax. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Elytres pen sinuées à leur côté interne; graduellement rétrécies à partir de la moitié de leur longueur, aussi larges vers cette moitié que les trois quarts ou quatre cinquièmes de leur base; aussi larges au devant de la bossette que les trois cinquièmes de la dite base. Ventre à deuxième arceau visi-

blement plus grand que le quatrième: celui-ci, à peine rétréci sur son milieu: le cinquième deux fois et quart aussi long que le quatrième, brusquement rétréci vers les deux cinquièmes de ses côtés, en ogive à l'extrémité, un peu moins longuement prolongé que le pygidium; creusé d'une fossette profonde sur son tiers postérieur ou un peu plus. Cuisses et tibias postérieurs simples, à peu près aussi grêles que les autres.

OEdemera tristis, (Ullrich), Schmidt, Revis. etc. in Linn. entom. t. 1. p. 78. 16.—
A. Costa, Faun. d. Regn. di Napol. (Edemer.) p. 27. 9. pl. XI. fig. 2.

OEdemera montana, (DE HEYDEN).

Long. 0,0090 à 0,0117 (4 à 5 1/4 l.) Larg. 0,0017 à 0,0022 (3/4 à 1 l.)

Corps allongé, cinq fois environ aussi long que large; subparallèle; visiblement pubescent sur les élytres, luisant et presque glabre sur la tête et sur le prothorax; variant en dessus du noir bleuâtre au vert foncé cendré. Tête plus large que le prothorax ( ?); luisante; impointillée ou à peu près ; peu hérissée de poils courts et obscurs ; offrant souvent entre la base des antennes ou un peu après, un léger relief en arc dirigé en arrière; transversalement déprimée sur le postépistome; ordinairement d'un noir bleuâtre ou verdâtre. Epistome non sillonné, transversalement plus saillant sur son milieu. Palpes d'un noir verdâtre. Antennes grêles; d'un noir verdâtre, avec la partie inférieure des deux premiers articles, en partie et souvent brièvement ou obscurément, d'un flave testacé : le deuxième, à peine égal au quart de la longueur du troisième : le onzième, échancré d'un côté. Prothorax arqué en devant; très-sensiblement plus large yers le quart de ses côtés qu'aux angles postérieurs, fortement rétréci vers les deux tiers; en ligne presque droite ou à peine arquée en arrière, à la base; moins long sur son milieu qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; luisant, presque impointillé; hérissé de poils obscurs, fins, très-clairsemés, indistincts; creusé de quatre fossettes disposées en croix: celle de devant souvent moins profonde, ruguleusement ponctuée, située après le milieu du bord antérieur qui est faiblement relevé : cette fossette, suivie de chaque côté d'un sillon transverse étendu jusqu'au bord latéral, et parfois rendue moins apparente (surtout chez la 2) quand chacun de ces sillons latéraux s'unit à elle pour former un sillon transversal après le bord antérieur: les deuxième et troisième fossettes, transverses, séparées par une carene courte et parfois obtuse, quelquefois unies en un

sillon transversal: la troisième presque carrée ou en triangle tronqué. Ecusson en triangle, déprimé sur son milieu et comme rebordé. Elytres cinq ou six fois aussi longues que le prothorax, subsinuément et plus sensiblement rétrécies et déhiscentes à partir du quarti(a7) ou un peu plus (2) de leur côté interne : chargées d'une bossette apicale prononcée, ovale oblongue, de moitié plus longue que large; densement et finement ponctuées; garnies de poils fins, cendrés peu ou médiocrement apparents; à trois nervures : la première prolongée jusqu'aux deux septièmes ou au tiers : la deuxième un peu courbée en dehors sur la fossette humérale, prolongée, en s'affaiblissant, jusqu'à la bossette: la troisième plus saillante, au moins dans sa seconde moitié, naissant près de la base ou au niveau de la partie antérieure du calus huméral, confondue avec le bord marginal vers son extrémité, et souvent peu distinctement séparée de lui sur sa moitié postérieure ; variant du noir bleuâtre au vert foncé cendré. Dessous du corps variant du noir bleuâtre au vert bronzé ou vert bronzé cuivreux; luisant, garni de poils cendrés. Pieds pubescents; de même couleur.

Cette espèce paraît habiter principalement les parties froides ou tempérées de notre pays. On la trouve dans les montagnes du Beau-jolais, sur le mont Pilat, à la Grande-Chartreuse, sur les Alpes du midi, sur les fleurs, en juin et juillet.

Ons. Cette espèce a quelque analogie, de couleur et de formes, avec l'OE. lateralis. Elle s'en distingue par une taille moins avantageuse; par son prothorax visiblement moins long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; marqué de quatre fossettes prononcées même chez le o, plus luisant, presque imponctué; par ses élytres chargées d'une bossette plus apparente, de nervures trèsprononcées, déhiscentes à partir du sixième deleur longueur au lieu du quart, et sinuées à leur côté interne, au lieu de l'être presque en ligne droite; par les lames sous-pygidiales du o, subparallèles et arrondies à l'extrémité, au lieu d'être rétrécies en forme de triangle allongé: par la couleur du ventre de la \( \mathbb{P} \). Elle s'éloigne de l'OE. sericans par son écusson concave; des OE. barbara et flavipes, par son épistome non sillonné. La troisième nervure de ses élytres distincte du bord marginal, sert à la distinguer des OE. cærulea, atrata, virescens et lurida.

Les quatre fossettes du prothorax généralement très-prononcées, sont souvent nettement isolées; d'autres fois l'antérieure est presque confondue avec les sillons latéraux, situés de chaque côté d'elle

après le bord antérieur, et les deux suivantes sont souvent aussi transformées en un sillon transversal.

- 88. Epistome sillonnė.
  - x. Elytres ornées chacone d'une tache jaune apicale.
- 8. **(E. barbara**; Fabricius. Médiocrement allongé; variant du brun bronzé au vert brun bronzé; garni de poils concolores, mi-dorés, en dessus: partie inférieure de la base des antennes, ordinairement rebord basilaire du prothorax, extrémité des élytres, pieds, moins l'extrémité des quatre cuisses postérieures, flaves. Epistome sillonné. Appendice du onzième article des antennes non échancré. Ecusson assez grand: en triangle; rayé d'une ligne ou subdéprimé sur son milieu. Elytres rétrécies en ligne droite ( $\mathcal{L}$ ), ou subsinuément à partir du quart de leur côté interne ( $\mathcal{L}$ ); à première nervure à peine prolongée au delà du quart: la deuxième jusqu'aux deux tiers, ou parfois peu distinctement jusqu'à la bossette: la troisième distincte du bord marginal.
- Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers du corps. Elytres faiblement en courbe rentrante à leur côté externe ; subsinuément et plus sensiblement rétrécies et déhiscentes à partir du quart ou du tiers de leur longueur; à peine plus larges vers la moitié de leur longueur que les trois cinquièmes ou un peu plus de leur base, subparallèles dans leur tiers postérieur; à peine plus larges au devant de la bossette que la moitié de leur base. Ventre offrant les troisième et quatrième arceaux très-raccourcis sur leur milieu : le cinquième au moins aussi long sur les côtés que le quatrième, profondément échancré à son bord postérieur, aussi court sur son milieu que le quatrième. Partie sous-pygidiale munie de deux lames près d'une fois aussi longues qu'elles sont larges à la base, en ligne droite à leur côté interne, rétrécies à l'externe, depuis la base jusqu'à l'extrémité. Cuisses postérieures fortement arquées à leur bord antérieur, très-rensées. Tibias postéricurs robustes, subcomprimés, en ligne presque droite.
- Q. Antennes prolongées à peine au delà de la moitié du corps. Elytres en ligne droite à leur côté externe, graduellement rétrécies à l'interne, depuis le quart de leur longueur; aussi larges vers la moitié de leur longueur que les deux tiers ou un peuplus de leur base; à pei-

ne plus larges au devant de la bossette que la moitié de la dite base. Ventre à troisième et quatrième arceaux non raccourcis dans leur milieu: le cinquième, de moitié plus long que le quatrième, sinué ou brusquement rétréci vers les deux cinquièmes ou la moitié de ses côtés, en ogive postérieurement: d'un quart moins longuement prolongé que le pygidium; rayé d'un sillon, canaliculé ou parfois déprimé sur sa seconde moitié. Cuisses postérieures très-légèrement arquées; à peine plus grosses que les précédentes. Tibias postérieurs grêles et droits.

ETAT NORMAL. .

्र २. Antennes brunes, avec le dos des trois premiers articles, paréd'une ligne longitudinale bronzée: le dessous de ces trois articles flave ou d'un flave roussâtre, et les suivants d'une teinte un peu moins claire. Palpes maxillaires flaves, avec la moitié du dernier article bronzé. Tête, prothorax et élytres d'un brun bronzé; le prothorax, avec le rebord basilaire: les élytres, avec l'extrémité jusqu'au bord antérieur de la bossette, flaves ou d'un flave orangé. Dessous du corps entièrement d'un brun bronzé. Pieds antérieurs, flaves ou d'un flave orangé, sauf une partie au moins du bord antérieur des cuisses, bronzée: les intermédiaires flaves ou d'un flave orangé, avec la moitié postérieure au moins de leur dos, d'un vert bronzé, et les tarses bruns ou d'un brun verdâtre: les postérieurs d'un vert bronzé, avec le tiers au moins de la base des cuisses, et plus obscurément le dessous des tibias, flaves ou d'un flave orangé.

Obs. Quand la matière colorante a été moins abondande, les antennes sont, en dessus brunâtres ou d'un testacé brunâtre, et en dessous d'un flave nébuleux ou testacé brunâtre, sur à peu près toute leur longueur. Les palpes maxillaires sont entièrement d'un flave roussâtre nébuleux ou d'un testacé nébuleux. On dirait alors que la matière colorante verdâtre ou noirâtre de l'extrémité, s'est répandue sur toute leur surface. Les pieds antérieurs sont entièrement flaves : les tibias intermédiaires flaves, avec l'arête externe obscure : les tibias postérieurs plus largement flaves en dessous.

Var. 2. Les parties d'un brun bronzé, sont parsois d'un vert soncé ou obscur ou d'un vert bronzé.

Var. 3. Bord antérieur du prothorax flave ou d'un flave orangé.

Var. 7. Prothorax entièrement d'un brun bronzé ou d'un vert bronzé ou obscur, sans bordure flave.

- Var. 8. Tibias intermédiaires d'un vert obscur, à peine flavescents en dessous.
- en ligne longitudinale brune ou bronzée sur les trois cinquièmes ou deux tiers basilaires du dos du bord antérieur des cuisses : les intermédiaires flaves ou d'un flave orangé, avec le tiers postérieur de leurs cuisses, et un peu plus longuement sur le dos du bord antérieur, et les tarses d'un vert bronzé, et la tranche externe des tibias, obscure ou bronzée : les postérieurs d'un vert bronzé, avec le tiers basilaire des cuisses, et plus obscurément la tranche inférieure des tibias, d'un flave testacé.

Oss. Les proportions des couleurs flave et bronzée varient un peu suivant le développement de la matière colorante.

Q. Etat normal. Pieds antérieurs flaves ou d'un flave orangé, avec le bord antérieur de la cuisse, et la tranche externe du tibia, parés d'une ligne longitudinale bronzée; les intermédiaires, à peu près semblables à ceux du on: les postérieurs d'un vert bronzé seulement sur la moitié postérieure des cuisses, moins bronzés ou obscurs sur la tranche externe du tibia, plus largement flavescents ou testacés sur la tranche inférieure.

OBS. Les proportions des deux couleurs varient aussi un peu.

№ 9. Necydalis barbara, FABR. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 351. 7. — Id. Syst. Eleuth.
1. 2. p. 370. 9. — Illig. Mag. t. 4. p. 126. 9. — Walth, Reis. n. Span.
1. 2. p. 44.

OEdemera barbara, LATR. Hist. nat. t. 11. p. 15. 19. — Ослу. Eucycl. méth. t. 8. p. 449. 39. — Schmidt, Revis. etc. in Linn. entom. t. 1. p. 81. 20. — Кüst, Kaef. eur. 18. 71.

Long. 0,0067 à 0,0090 (3 à 41.) Larg. 0,0011 à 0,0020 (1/2 à 9/10 l.)

Corps médiocrement allongé: visiblement pubescent, garni de poils concolores, fins et soyeux; variant du brun bronzé au brun vert bronzé, en dessus. Tête faiblement plus large que le prothorax ( \$\sigma\$ ?); finement et densement ponctuée; d'un brun ou brun vert bronzé: brièvement pubescente, avec l'épistome et le labre lisses et luisants;

planiuscule sur la partie antérieure du front : creusée sur l'épistome d'un sillon longitudinal souvent prolongé sur l'épistome, au moins chez le . Palpes parfois en partie au moins d'un flave testacé, d'autres fois entièrement d'un testacé obscur ou d'un brun vert bronzé. Antennes brunes, avec la partie inférieure des trois premiers articles et parfois de la plupart des suivants, flave ou d'un flave brunâtre. Yeux noirs; oyales. Prothorax arqué et un peu anguleux en devant; sensiblement plus large vers le quart de ses côtés qu'aux angles postérieurs; sinuément rétréci à partir du quart ou du tiers; en ligne presque droite, à la base, souvent légèrement échancré dans son milieu; au moins aussi long que large; assez finement ponctué, un peu ruguleux; brièvement et moins distinctement pubescent que les élytres ; souvent déprimé après le milieu du bord antérieur, qui est alors plus sensiblement relevé: à trois fossettes : les deux antérieures transverses, séparées par une carène parfois assez courte, d'autres fois avancée, en s'affaiblissant, presque jusqu'au bord antérieur, et prolongée jusque vers la moitié de la fossette postérieure qu'elle divise alors en partie : celle-ci, triangulaire ; d'un brun bronzé ou d'un brun vert bronzé, avec le rebord basilaire ordinairement flave, et plus rarement le bord antérieur de même couleur; garni d'un duvet concolore, mi-doré. Ecusson en triangle au moins ou à peu près aussi long que large; à côtés droits ou parfois légèrement courbés; planiuscule; rayé d'une ligne médiane ou légèrement déprimé sur son milieu, non rebordé; pubescent. Elytres trois fois et demie à quatre fois aussi longues que le prothorax; rétrécies en ligne droite (2), ou subsinuées (2), et sensiblement déhiscentes à partir du cinquième (2) ou du quart (2) de leur bord interne; chargées d'une bossette apicale un peu plus longue que large; finement et densement ponctuées : garnies d'un duvet concolore, mi-doré; colorées comme il a été dit; à trois nervures : la première, à peine prolongée au-delà du quart : la deuxième à peine ou faiblement courbée en dehors sur la fossette humérale, prolongée jusqu'aux deux tiers de leur longueur, ou parsois offrant, surtout chez le , de légères traces de son existence jusqu'à la bossette : la troisième, naissant au niveau du bord antérieur du calus huméral, prolongée jusqu'à la bossette, complètement distincte du bord marginal. Dessous du corps d'un brun vert bronzé ou foncé ou d'un vert brun bronzé; garni de poils cendrés. Pieds pubescents; colorés comme il a été dit. Pygidium entaillé ou échancré à son extrémité.

Cette espèce est exclusivement méridionale. On la trouve en Lan-

guedoc et en Provence, au mois de juin, principalement sur les fleurs de la ronce et de l'églantier.

Obs. — L'OE. barbara se distingue à première vue de toutes les autres, par sa bossette d'un jaune flave ou orangé, constituant à l'extrémité des élytres une tache subarrondie. Elle s'éloigne des OE. sericans. lateralis, tristis. flavipes, cærulea et atrata par le onzième article de ses antennes peu distinctement appendicé, et n'offrant point d'échancrure à l'un des côtés de cet appendice. Elle se distingue des OE. cærulea, atrata, virescens et lurida par la troisième nervure de ses élytres distincte du bord marginal; de la sericans par son écusson concave; des lateralis et tristis par son épistome sillonné; de la flavipes par ses élytres très-finement ponctuées, visiblement garnies de poils soyeux, par la couleur de ses pieds et autres parties du corps.

zz. Elytres unicolores.

- 9. **Aavipes**; Fabricius. Médiocrement allongé; peu distinctement pubescent; variant du vert bleuâtre au vert métallique foncé: partie inférieure de la base des antennes et majeure partie des pieds antérieurs, d'un flave testacé. Epistome sillonné. Prothorax ponctué; un peu moins large vers le quart qu'aux angles postérieurs; à trois fossettes: les antérieures séparées ou non séparées par une carène. Ecusson subcordiforme, subdéprimé sur le disque, ordinairement chargé d'une ligne médiane. Elytres rétrécies en ligne à peu près droite à leur bord interne; à trois nervures: la première, prolongée à peine au delà du quart: la deuxième jusqu'aux quatre cinquièmes (5), ou jusqu'à la bossette (2): la troisième, distincte jusqu'à son extrémité du rebord marginal.
- Q. Tête un peu plus large que le prothorax. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes de la longueur du corps. Elytres légèrement en courbe rentrante à leur côté externe; rétrécies en ligne ordinairement presque droite à l'interne; aussi larges vers la moitié de leur longueur que les deux tiers ou un peu plus de leur base, subparallèles ou faiblement rétrécies à partir des deux tiers, à peine plus larges vers les deux tiers que la moitié de ladite base. Ventre ordinairement incourbé; à troisième et quatrième arceaux raccourcis sur leur milieu: le cinquième un peu plus court sur les côtés que le quatrième. échancré sur toute la largeur de son bord postérieur, jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de sa

longueur. Cuisses postérieures, fortement arquées à leur bord antérieur, très-renssées. Tibias postérieurs, robustes, un peu incourbés à l'extrémité.

Q. Tête un peu moins large que le prothorax. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou un peu plus de la longueur du corps. Elytres en ligne droite à leurs côtés externe et interne, graduellement rétrécies à ce dernier, aussi larges vers le milieu de leur longueur que les trois quarts de leur base, un peu moins larges au devant de la bossette que les trois cinquièmes de ladite base. Ventre non incourbé; à troisième et quatrième arceaux non raccourcis dans leur milieu: le cinquième, d'un cinquième plus long sur son milieu que le quatrième, sinuément rétréci vers les deux cinquièmes de ses côtés, en ogive à l'extrémité; sillonné ou déprimé sur sa moitié postérieure. Cuisses et tibias postérieurs simples et droits.

ETAT NORMAL.

→ ♀. D'un vert métallique foncé, en dessus, luisant et souvent moins foncé ou bronzé, en dessous: partie inférieure des deux ou trois premiers articles des antennes, et majeure partie au moins des pieds antérieurs, sauf la base des cuisses, d'un flave roussâtre ou testacé.

Obs. Les cuisses sont d'un vert foncé ou bronzé à la base. Chez le , souvent cette partie verte est presque nulle sur les côtés et allongée environ jusqu'au quart sur les autres, surtout sur l'antérieure. Chez la ?, la partie verte couvre parfois la cuisse jusqu'à la moitié au moins de sa longueur. Souvent le dos du bord antérieur est orné d'une ligne longitudinale verte et bronzée; parfois l'arête externe des tibias des mêmes pieds présente une ligne semblable.

Les palpes, les antennes et les pieds sont quelquefois en majeure partie obscurs.

Var. a. Elytres et souvent tout le dessus du corps d'un vert bronzé.

Var. 3. Elytres et souvent tout le dessus du corps d'un vert bleuâtre:

Var. 7. Elytres et souvent tout le dessus du corps d'un bleu verdâtre.

Var. 8. Elytres et souvent tout le dessus du corps d'un brun bronzé.

p. 253. 12.

Necydalis flavipes, FABR. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 355. 22. (♂). — PANZ. Ent. germ. p. 279. 23. (♂). — PANK. Faun. suec. t. 3. p. 137. 7. (♂?).

OEdemera aenea, Oliv. Entom. t. 3. n. 50, p. 13. 14. pl. 2. fig. 18, a, b.

Necydalis clavipes, FABR. Syst. Eleuth. t. 2. p. 373. 28. (3). — GYLLENB. Ins. succ. t. 2. p. 637. 8. (3) Q).

OEdemera flavipes, Oliv. Encycl. méth. :. 8. p. 450. 40. (¬?). — Schmot, Revis. etc. in Linu. entom. t. 1. p. 83. 21. (¬??). — A. Созта, Faun. d. Regn. di Napol. (Edemer.) p. 28. 10. (¬??) pl. XI, fig. 8. (¬?). — Küst. Kaef. eur. 18. 72. OEdemera clavipes, (Dejean), Catal. (1821) p. 77. — Id. (1833) p. 229. — Id. (1837) p. 251. — Stephens, Man. p. 337. 2643. — De Castein. Hist. nat. t. 2.

Long. 0,0056 à 0,0095 (2 1/2 à 4 1/4 l.) Larg. 0,0009 à 0,0021 (2/5 à 1 l.)

Corps médiocrement allongé; finement pubescent sur les élytres; variant du vert bleu au vert métallique foncé, en dessus. Tête ponctuée ou assez finement ponctuée; paraissant glabre; le plus souvent d'un vert bronzé; ordinairement chargée, au moins chez le o, de deux lignes naissant vers la base des antennes, convergeant postérieurement en angle dirigé en arrière; subdéprimée ou planiuscule sur la partie antérieure du front. Epistome et labre luisants : le premier creusé d'un sillon longitudinal. Palpes soit flaves ou testacés à la base des articles, soit entièrement flaves ou testacés. Antennes brunes ou d'un brun bronzé, avec la partie inférieure des deux premiers articles et la base du troisième, d'un flave testacé: appendice du onzième article peu rétréci à la base. Yeux noirs; ovalaires. Prothorax arqué en devant; à peine aussi large ou un peu moins large vers le tiers de ses côtés qu'aux angles postérieurs, rétréci vers les deux tiers; ordinairement échancré ou sinué dans le milieu de sa base; au moins aussi long que large; ponctué, ruguleux; paraissant glabre; à trois fossettes : les deux antérieures transverses, ordinairement séparées par une carène médiane, prolongée depuis le niveau de leur bord antérieur jusqu'à la fossette postérieure, parfois, surtout chez les 2, unies et transformées en un sillon transversal; un peu relevé à son bord antérieur; le plus souvent d'un vert bronzé. Ecusson subcordiforme ou en triangle à côtés curvilignes, à peine aussi long ou moins long qu'il est large à la base; légèrement déprimé sur le disque de sa surface, avec les bords paraissant à peine ou légèrement relevés; finement ponctué; ordinairement chargé d'une ligne longitudinale médiane légèrement saillante. Élytres quatre fois environ aussi

longues que le prothorax; rétrécies en ligne presque droite (2) ou peu sinuée (67) à leur bord interne; déhiscentes à partir du sixième dudit bord ou parfois presque à partir de l'écusson : chargées d'une bossette faiblement plus longue que large; finement et densement ponctuées; garnies de poils fins, cendrés, très-courts, peu apparents; ordinairement d'un vert bronzé; à trois nervures: la première, à peine prolongée au delà du quart ou jusqu'au tiers : la deuxième, un peu courbée en dehors sur la fossette humérale, ordinairement à peine prolongée au delà des trois quarts ou quatre cinquièmes de leur longueur, quelquefois cependant jusqu'à la bossette, chez le , le plus souvent prolongée jusqu'à celle-ci chez la 2 : la troisième, naissant au niveau de la moitié du calus, prolongée jusqu'à la bossette ou jusqu'au bord postérieur de celle-ci, distincte sur toute sa longueur du bord marginal et plus sensiblement vers son extrémité. Ailes subhyalines. Dessous du corps luisant; garni de poils cendrés : variant du bleu vert au vert bronzé ou vert métallique foncé ou légèrement cuivreux. Pieds pubescents ; colorés comme il a été dit.

Cette espèce paraît habiter presque toutes les parties de la France. On la trouve en avril, mai et juin, sur les fleurs des haics et sur les ombelles.

Oss. L'OE. flavipes, indépendamment de la couleur de son corps, se distingue de l'OE. sericans, par son écusson déprimé sur son disque et comme rebordé; des lateralis et tristis par son épistome sillonné; de la barbara par l'absence de tache apicale jaune et par l'appendice du onzième article des antennes échancré; des cærulea, atrata, virescens et lurida, par la troisième nervure de ses élytres distincte du bord marginal.

- หก. Troisième nervure des élytres postérieurement confondue avec le bord marginal.
  - λ. Appendice du onzième article des antennes, échancré d'un côté.
- 10.4E. cærulea; Linné. Médiocrement allongé; à pubescence obscure; variant du bleu violet au vert mi-doré: partie inférieure de la base des antennes, et plus obscurément des tibias antérieurs, testacée. Appendice du onzième article des antennes échancré d'un côté. Epistome non sillonné. Prothorax rugueusement ponctué. Ecusson en triangle à côtés curvilignes, déprimé sur son milieu, comme rebordé. Elytres déhiscentes et sinuément rétrécies à partir du sixième (4) ou du cinquième (4) de leur côté interne;

à trois nervures : la première parallèle à la deuxième, prolongée jusqu'au quart : les deuxième et troisième jusqu'à la bossette : la troisième confondue postérieurement avec le rebord marginal.

- o. Tête plus large que le prothorax de la moitié au moins de la largeur des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux sept huitièmes de la longueur du corps. Elytres légèrement en courbe rentrante à leur côté externe; sinuément et plus sensiblement rétrécies à partir du sixième de leur côté interne, graduellement et faiblement rétrécies à partir de la moitié de leur longueur, à peine plus larges vers cette moitié que les trois cinquièmes de leur base. Ventre incourbé; à troisième et quatrième arceaux graduellement raccourcis sur leur milieu: le cinquième, notablement plus court sur les côtés que le précédent, entaillé en angle très-ouvert jusqu'à la moitié de sa longueur. Partie sous-pygidiale offrant deux lames en triangle allongé, une fois au moins plus long qu'il est large à sa base. Cuisses postérieures fortement arquées à leur bord antérieur, très-renflées. Tibias postérieurs robustes, subcomprimés; ruguleusement ponctués; incourbés à leur extrémité.
- Q. Tête plus large que le prothorax de la moitié environ de la largeur des yeux. Antennes prolongées au moins jusqu'aux trois quarts du corps. Elytres moins sensiblement sinuées, moins fortement déhiscentes, graduellement et faiblement rétrécies à partir de la moitié de leur longueur aussi larges environ que les deux tiers de leur base, vers la dite moitié de leur longueur. Ventre non incourbé; à troisième et quatrième arceaux non raccourcis sur leur milieu: le deuxième, à peine plus grand que le quatrième: le cinquième sinué vers la moitié de ses côtés, subarrondi à son extrémité, d'un quart ou d'un tiers plus long que le troisième, d'un quart moins longuement prolongé que le pygidium, déprimé sur sa seconde moitié. Cuisses et tibias postérieurs simples et droits.

#### ETAT NORMAL.

on. Entièrement d'un bleu turquoise, avec les antennes noires, la partie inférieure des deux premiers articles de celles-ci, et, souvent plus obscurément, la base des tibias antérieurs, flave ou d'un flave rougeâtre ou testacé.

Var. z. Violet ou d'un bleu violet.

Var. B. D'un bleu vert ou verdatre.

Var. y. D'un vert bleuatre.

Var. S. D'un vert mi-doré.

Var. E. D'un vert cuivreux.

9 D'un bleu turquoise: antennes et tibias antérieurs comme chez le c. Ventre orné sur les côtés des quatre premiers arceaux d'une bande longitudinale presque couleur de chair ou d'un flave rosat ou testacé, égale environ au douzième de la largeur du deuxième arceau.

Obs. On retrouve à peu près les mêmes variations de couleur que chez le o.

La cantharide verte à grosses cuisses, Geoffe. Hist. abr. t. 1. p. 342. 3. (3) var (2). Cantharis nobilis, Scopol. Ent. carp. p. 46. 145.

Necydalis cærulea, Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 642. 4. — P. L. S. Müller, Linn. Naturs. t. 5. 1° part. p.294. 4. — Fabr. Syst. Entom. p. 209. 6. — Id. Spec. Ins. t. 4. p. 264. 7. — Id. Mant. t. 1. p. 171. 11. — Id. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 354. 19. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 372. 25. — Sultzea, Ab. Gesch. p. 48. 2. pl. 6. fig. 2. — Goeze, Ent. Beytr. t. 1. p. 511. 4. — Schrank, Enum. p. 169. 317 — Herbst, in Fuessly's, Arch. p. 109. 4. — Gmel., C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 1879. 4. — De Villers, C. Linn. Ent. t. 1. p. 279. 4. — Rossi, Faun. etrusc. t. 1. p. 175. 433. — Id. Ed. Helw. t. 1. p. 200. 433. — Roemer, Gen. p. 48. 64. pl. 6. fig. 2. (37).— Panz. Ent. germ. p. 279. 21. — Marsh. Ent. brit. p. 359. 4. Necydalis ceramboides, Forst. Nov. Insect. Spec. Centur. p. 45. 146.

O'Edemera cærulea, Oliv. Entom. t. 3. n° 50. p. 13. 16. pl. 2. fig. 16, a, b, — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. (1803) t. 16. p. 21. — Id. Encycl. méth. t. 8. p. 447. 32. — Donov. Brit. Ins. t. 16. pl. 358. — Guvier, Tabl. élém. p. 514. — Tigny, Hist. nat. t. 7. p. 149. — Latr. Hist. nat. t. 11. p. 14. 16. — Id. Gen. t. 2. p. 228. 1. — Lamarck, Anim. S. vert, t. 4. p. 373. 1. — Muls. Lettr. t. 2. p. 290 1. — Stephens, Illustr. t. 5. p. 56. 1. — Id. Man. p. 337. 2642. — Leon Dufour, Excurs. p. 74. 451. — Schmidt, Revis, in Linn. entom. t. 4. p. 69..12. — L. Redtens. Faun. austr. p. 626. — Lucas, Ex. sc. de l'Algér. p. 360. 958. — A. Costa, Faun. del Regn. di Napol. (Edemer.) p. 24. 8. pl. XI, fig. 1 (67). — Rosenn. Die Thiere Andalus. p. 253.

Long. 0,0078 à 0,0112 (3 1/2 à 5 l.). Larg. 0,0012 à 0 0022 (1/2 à 1 l.)

Corps médiocrement allongé; brièvement pubescent sur les élytres; ordinairement d'un bleu turquoise en dessus, mais variant du violet

au vert mi-doré ou cuivreux. Tête plus large que le prothorax (879); rugueuse ou ruguleusement ponctuée; hérissée de poils fins et obscurs; planiuscule ou déprimée sur la partie antérieure du front. Epistome et labre ordinairement d'un vert mi-doré : le premier, non sillonné. Palpes maxillaires noirs ou d'un bleu noir, souvent avec la partie inférieure des premiers articles d'un fauve testacé, plus ou moins obscur. Antennes d'un bleu noir, avec la partie inférieure des deux premiers articles d'un flave testacé : appendice du onzième article plus étroit. Prothorax arqué en devant; à peine aussi large ou plus large vers le quart ou le tiers de sa longueur que vers les angles nostérieurs; médiocrement rétréci vers les deux tiers : en ligne à peine arquée en arrière à la base ; d'un cinquième ou d'un sixième plus long que large ; rugueusement ponctué ; hérissé de poils obscurs et clairsemés; à trois fossettes ordinairement profondes : les deux antérieures séparées par une carène ou ligne élevée, tantôt dépassant à peine en devant le niveau de leur bord antérieur, et à peine prolongée en arrière jusqu'au bord antérieur de la dernière fossette, tantôt s'avançant d'une manière affaiblie jusque près du bord antérieur, et se prolongeant postérieurement jusqu'à la moitié de la longueur de la fossette antébasilaire qu'elle partage : cette dernière soit triangulaire, soit plus ordinairement en demi-cercle, parfois étendue comme un sillon transverse sur les deux tiers médiaires de la largeur ; relevé en rebord étroit à son bord antérieur ; coloré comme il a été dit. Ecusson en triangle à côtés curvilignes, parfois subcordiforme, un peu plus long qu'il est large à sa base ; déprimé sur son milieu et comme rebordé sur les côtés. Elytres quatre fois plus longues que le prothorax; sinuément et plus sensiblement rétrécies et déhiscentes depuis le sixième (?) ou le septième (?) de leur côté interne; arrondies chacune à l'extrémité; chargées d'une bossette une fois plus longue que large ; densement et finement ponctuées ou finement granuleuses; garnies de poils fins, d'un cendré flavescent, peu épais et peu ou médiocrement apparents ; à trois nervures : la première, à peine prolongée au delà du quart de leur longueur : la deuxième courbée en dehors sur la fossette, prolongée en s'affaiblissant jusqu'aux quatre cinquièmes ou un peu plus : la troisième naissant au moins au niveau de la moitié du calus, quelquefois plus avancée près de la base, mais d'une manière affaiblie, prolongée presque jusqu'à l'extrémité, confondue avec le bord marginal sur le dernier sixième de leur longueur ; colorées comme il a été dit. Dessous du corps variant aussi du bleu violet au vert mi-doré; garni de poils cendrés.

Pieds pubescents; de la couleur du corps, avec les tarses souvent un peu obscurs: base de la tranche inférieure des tibias antérieurs d'un flave testacé, mais parfois obscur.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France. On la trouve depuis le mois d'avril jusqu'à celui de juillet sur les fleurs, principalement au bord des rivières ou dans les prés marécageux.

- Obs. Elle se distingue des OE. sericans, lateralis, tristis, barbara, flavipes, par la troisième nervure de ses élytres postérieurement confondue avec le bord marginal; des OE. virescens et lurida par l'appendice du onzième article de ses antennes échancré d'un côté; de l'OE. atrata, par son prothorax rugueusement ponctué, sans fossette marquée après le milieu de son bord antérieur; par son écusson en triangle à côtés curvilignes; par la deuxième nervure des élytres en ligne droite après la fossette humérale; par sa taille, sa couleur, etc.
- 11. **(E. atrata**; Schmid. Étroit; noir ou d'un noir à peine bleuâtre : à pubescence courte. Appendice du onzième article des antennes échancré d'un côté. Epistome non sillonné. Prothorax assez court; à trois ou quatre fossettes. Ecusson déprimé sur le disque et comme rebordé. Élytres rétrécies et sinuées ou subsinuées, à partir du cinquième de leur longueur, parallèles et sublinéaires dans leur seconde moitié: à trois nervures: la première, parallèle à la deuxième, prolongée jusqu'au quart: les deuxième et troisième jusqu'à la bossette: la deuxième un peu courbée en dedans après la fossette humérale: la troisième postérieurement confondue avec le bord marginal.
- ¿7. Tête plus large que le prothorax, ordinairement de la moitié de la largeur des yeux. Antennes prolongées au moins jusqu'aux trois quarts des côtés du corps. Élytres faiblement en courbe rentrante à leur côté externe, depuis le calus huméral jusqu'à la bossette; subsinuément rétrécies à leur côté interne depuis le cinquième jusqu'aux trois septièmes de celui-ci; faiblement et graduellement rétrécies ensuite jusqu'à la bossette, en ogive étroite à l'extrémité; ordinairement à peine plus larges vers la moitié de leur longueur que la moitié de leur base, mais parfois égalant les trois cinquièmes de celle-ci. Ventre à deuxième arceau le plus grand : le quatrième, le plus court, tronqué à son bord postérieur, mais souvent déprimé après ce bord, en forme de triangle court et dirigé en arrière. Pygidium conique. Partie sous-pygidiale, munie de deux lames rétrécies d'avant en arrière et terminées en pointe

un peu obtuse, en courbe rentrante à leur côté interne, et longitudinalement sillonnées chacune près de ce bord, repliées en dessus à leur côté externe. Cuisses postérieures fortement renflées, trèsarquées à leur bord antérieur, trois ou quatre fois aussi grosses que les précédentes. Tibias postérieurs subcomprimés, notablement plus robustes que les précédents, arqués. Premier article des tarses postérieurs, dilaté en dessus vers son extrémité.

ETAT NORMAL.

√ 2. Entièrement noir ou d'un noir à peine tirant sur le blenâtre.

Obs. — Suivant Schmidt la partie inférieure de la base des antennes serait flave : c'est un cas exceptionnel chez tous les exemplaires qui nous ont passé sous les yeux.

OEdemera atrota, (PEJEAN) Catal. (1821) p. 77. — Id. (1833) p. 229. — Id. (1857) p. 251. — Schmidt, Revis. etc. in Linn. entom. t. 4 p. 77. 47.

Long. 0,0056 à 0,0085 (2 1/2 à 3 3/4 l.) Larg. 0,0011 à 0,0015 (1/2 à 3/4 l.)

Corps allongé; étroit; pubescent. Tête plus large que le prothorax; superficiellement pointillée; déprimée sur la partie antérieure du front; chargée d'un relief en arc dirigé en arrière, dont les extrémités aboutissent à la partie postérieure de la base des antennes : d'un noir légèrement bleuâtre ou ardoisé; garnie de poils d'un cendré grisâtre, assez clairsemés. Palpes et antennes noirs : celles-ci pubescentes. Prothorax arqué en devant; offrant vers le cinquième de ses côtés sa plus grande largeur, sinué ou rétréci entre ce point et le rebord basilaire ; tronqué à la base; moins long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand, à peine même aussi long ou à peine plus long qu'il est large dans sa partie la plus rétrécie; luisant; d'un noir légèrement bleuâtre ou ardoisé; un peu obsolètement ponctué; garni de poils d'un cendré grisâtre, clairsemés et peu apparents; noté. après le milieu du bord antérieur, qui est un peu relevé, d'une petite fossette ruguleuse, et souvent d'un sillon transverse léger, de chaque côté de cette fossette; creusé de trois autres fossettes : les deux antérieures transverses, séparées sur la ligne médiane par une faible et courte carène obtuse : la postérieure, large, presque triangulaire. Ecusson assez petit; triangulaire; déprimé sur son milieu et rebordé

sur les côtés; d'un noir légèrement bleuâtre. Elytres cinq fois environ aussi longues que le prothorax; débiscentes à la suture depuis le cinquième environ de leur longueur; rétrécies d'une manière subsinuée à leur côté interne jusqu'aux trois septièmes de leur longueur, puis subparallèles ou graduellement et faiblement rétrécies jusque vers l'extrémité; chargées d'une bossette ordinairement ovale-oblongue; finement et ruguleusement ponctuées; d'un noir luisant, légèrement bleuâtre ou ardoisé; garnies de poils courts, fins, grisâtres, peu apparents; à trois nervures; la première parallèle à la deuxième, à peine prolongée jusqu'aux deux septièmes, isolée du rebord sutural: la deuxième presque en ligne droite sur le calus: la troisième naissant presque au niveau de la partie antéro-externe du calus huméral, très-voisine en devant du bord marginal, confondue avec lui à partir de la moitié de la longueur des étuis. Ailes obscures. Dessons du corps et pieds noirs ou d'un noir légèrement bleuâtre; garnis de poils cendrés ou blanchâtre, apparents.

Cette espèce est méridionale. On la trouve dans la Provence et dans le Languedoc, sur les sleurs et principalement au bord des bois ou des haies.

- 2). Appendice du onzième article des antennes sans échancrure d'un côté.
- 12. **C. virescens**; Linné. Allongé; brièvement pubescent; fortement ponctué, mat, et variant du vert bleuâtre au bleuâtre cendré, en dessus. Antennes médiocres; appendice du onzième article conique. Prothorax arqué en devant; pas plus large vers le quart qu'aux angles postérieurs; un peu moins long que large. Ecusson déprimé sur son disque, comme rebordé. Elytres en ligne droite à leur côté interne; faiblement rétrécies en ligne courbe à leur partie postéro-externe jusqu'à l'angle sutural; à trois nervures: la première prolongée jusqu'au tiers, parallèle à la deuxième : celle-ci prolongée jusqu'à la bossette: la troisième confondue dans sa seconde moitié avec le rebord marginal.
- o'. Tête un peu plus large que le prothorax. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Elytres presque indistinctement en ligne un peu rentrante vers la moitié de leur bord externe, et ordinairement vers les trois cinquièmes de l'interne; aussi larges au moins que les trois quarts de leur base, vers la moitié de leur longueur, aussi larges que les deux tiers au moins de la dite base au devant de la bossette. Ventre un peu incourbé; ordinairement

chargé d'une ligne caréniforme sur les deux premiers arceaux: le quatrième raccourci sur son milieu: le cinquième, plus court sur les côtés que celui-ci, médiocrement échancré en arc à son bord postérieur, mais déprimé sur la majeure partie médiaire de sa longueur, et par suite de cette dépression paraissant échancré jusqu'à sa base. Partie sous-pygidiale munie de deux lames allongées, un peu contournées, arquées à leur bord interne, ordinairement un peu en courbe rentrante à l'externe, subarrondies à l'extrémité. Cuisses postérieures arquées médiocrement à leur bord antérieur, renflées, trois fois plus grosses que les précédentes. Tibias postérieurs robustes, subcomprimés, postérieurement en ligne droite.

Q. Tête à peu près aussi large ou un peu moins large que le prothorax. Antennes à peine prolongées au delà de la moitié du corps. Élytres non en ligne rentrante à leur côté externe ou interne; graduellement rétrécies; aussi larges vers la moitié de leur longueur que les quatre cinquièmes de leur base; aussi larges au devant de la bossette que les trois quarts de la dite base. Ventre non incourbé; à premier et deuxième arceaux non carénés: les troisième et quatrième non raccourcis sur leur milieu: le cinquième une fois et quart plus long que le quatrième, sinuément ou brusquement rétrécivers les deux cinquièmes de ses côtés, graduellement rétréci ensuite; un peu moins longuement prolongé que le pygidium; déprimé sur sa seconde moitié, ou parsois canaliculé sur toute sa longueur. Cuisses postérieures à peine plus grosses que les précédentes, faiblement arquées. Tibias postérieurs presque aussi grêles que les précédents.

ETAT NORMAL.

♂우. Dessus du corps mat, d'un vert bleuâtre cendré.

Oss. La couleur du dessus du corps varie du vert bleuâtre ou du vert bleuâtre cendré au vert médiocrement foncé cendré. En dessous, le corps est luisant ou brillant, d'un vert métallique ordinairement bleuâtre.

Cantharis virescens, Linn. Syst. nat. t. 1. p. 650. 24. — Müller (P. L. S.), Linn. Naturs. t. 5. 1° part. p. 313. 24. — Goeze, Entom. Beytr. t. 1. p. 537. 24. — — Gmel. C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 1896. 24. — De Villers, C. Linn. Entom. t. 1. p. 299. 32.

Necydalis striata, Henret, in Fuesser's, Arch. p. 109. 5. - GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 1881. 21.

Necydalis virescens, Schrank, Enum. p. 170. 318. — Id. Faun. boic. t. 1. p. 685. 961. — Fabr. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 351. 4. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 351. 4. — Panz. Ent. germ. p. 276. 4. — Panx. Faun. suec. t. 3. p. 136. 6. — Illig. Magaz. t. 4. p. 123. 4. — Gyllenh. Ins. suec. t. 2. p. 638. 9. — Sahlb. Ins. fenn. p. 498 7. — Zetterst. Insect. lapp. p. 167. 1.

OEdemera virescens, LATR. Hist. nat. t. 14. p. 15. 15. — OLIV. Encycl. meth. t. 8. p. 449. 38. — Schmidt, Revis. in Linn. entom. t. 1. p. 85. 22. — L. Redtense Faun. austr. p. 626. — Kust. Kaef. Europ. 48. 73. — Rosens. die Thier. Andalus. p. 253.

Long. 0,0078 à 0,01000 (5 1/2 à 4 1/2 l,) Larg. 0,0014 à 0,0018 (2/3 à 4/5 l.)

Corps allongé; subparallèle; brièvement pubescent sur les élytres; ordinairement d'un vert bleuâtre ou d'un bleuâtre cendré mat, en dessus. Téte ruguleusement ponctuée sur le front et le vertex, trèsfinement granuleuse sur sa partie antérieure : ordinairement d'un vert bleuâtre; hérissée de poils d'un cendré obscur, courts et peu distincts ; déprimée sur le postépistome. Epistome et labre luisants et impointillés; ordinairement bronzés ou d'un bronzé cuivreux : l'épistome offrant parfois de faibles traces d'un sillon. Palpes d'un noir vert ou d'un vert métallique obscur. Antennes d'un vert noirâtre; à deuxième article à peine égal au quart de la longueur du troisième: appendice du onzième article conique, non échancré, constituant presque chez le o un article distinct. Yeux noirs; presque semi-globuleux, moins arrondis à leur partie postéroexterne. Prothorax arqué en devant; sensiblement plus large vers le quart qu'aux angles postérieurs ; rétréci vers les deux tiers ; en ligne presque droite, un peu sinuée dans son milieu, à la base; un peu moins long que large; fortement et rugueusement ponctué; garni de poils fins, cendrés, peu apparents; étroitement rebordé ou relevé en rebord en devant; à trois fossettes médiocrement profondes : les deux antérieures transverses, séparées sur la ligne médiane par une carène parfois nulle ou peu visiblement indiquée, surtout chez la 2, d'autres fois constituant une ligne élevée très apparente, tantôt réduite au tiers ou à la moitié médiaire de la longueur, tantôt avancée presque jusqu'au bord antérieur, ou prolongée en arrière jusqu'au milieu au moins de la fossette postérieure, qu'elle divise alors, au moins en partie, en deux. Ecusson en triangle subéquilatéral: déprimé sur son disque et comme rebordé. Elytres près de six fois

aussi longues que le prothorax ; faiblement rétrécies en ligne à peu près droite à leur bord interne; peu déhiscentes; en ligne courbe à leur partie postéro-externe jusqu'à l'angle sutural; chargées d'une bossette faiblement plus longue que large; densement et fortement ponctuées surtout près de la base; garnies de poils fins, courts, cendrés, peu ou médiocrement apparents; ordinairement d'un vert bleuâtre ou d'un bleu vert ou bleuâtre cendré; à trois nervures ; la première, prolongée jusqu'au tiers ou un peu moins, parallèlement à la deuxième: celle-ci, peu ou point courbée en dehors sur la fossette humérale, prolongée, en s'affaiblissant jusqu'à la bossette : la troisième, paraissant parfois naître au niveau de la moitié du calus, moins ordinairement avancée d'une manière plus affaiblie jusqu'à la partie antérieure de celui-ci, confondue avec le bord marginal, à partir de la moitié environ de la longueur des étuis. Ailes nébuleuses. Dessous du corps brillant ou luisant; d'un vert bleuâtre, d'un vert bronzé ou vert métallique ; pubescent. Pieds pubescents ; d'un vert bleuâtre, ou d'un vert métallique plus ou moins foncé. Pygidium d'un vert blevâtre; ordinairement un peu échancré.

Cette espèce paraît habiter principalement les parties froides ou montagneuses de notre pays. On la trouve à Pilat, à la Grande-Chartreuse, sur les sleurs, dans les clairières des bois, dans les mois de juin, juillet et août.

- 13. **(E. Iurida**; Marsham. Allongé; pubescent; fortement ponctué; mat et d'un bleu cendré ou bleu cendré, en dessus. Antennes assez médiocres: appendice du onzième article conique. Prothorax anguleux en devant; faiblement plus large en devant qu'aux angles postérieurs; un peu moins long que large; rugueux. Ecusson déprimé sur son disque, comme rebordé. Élytres en ligne droite à leur côté interne; faiblement rétrécies, subacuminées à l'extrémité; à trois nervures: la première, prolongée jusqu'au tiers, parallèle à la deuxième: celle-ci prolongée jusqu'à la bossette: la troisième, confondue dans sa seconde moitié avec le bord marginal.
- ¿7. Tête un peu plus large que le prothorax. Antennes prolongées jasqu'aux deux tiers du corps. Elytres presque indistinctement en ligne rentrante vers la moitié de leur côté externe et les quatre cinquièmes de l'interne; égales, vers la moitié de leur longueur aux deux tiers ou trois quarts de leur base; à peu près égales, au devant de la bossette, aux trois c'inquièmes ou un peu plus de la dite base.

Ventre légèrement ou à peine incourbé; à troisième et quatrième arceaux à peine raccourcis sur leur milieu: le cinquième plus court que le quatrième, à peine échancré en arc jusqu'à la moitié de sa longueur, offrant ensuite sur sa ligne médiane, une entaille étroite, prolongée jusqu'à la base. Partie sous-pygidiale munie de deux lames allongées en ligne courbe à leur côté interne jusqu'à leur partie postéro-externe, en ligne droite à l'interne. Cuisses postérieures très-légèrement arquées, à peine moins grêles que les précédentes. Tibias postérieurs simples et grêles.

Q. Tête à peine aussi large ou un peu moins large que le prothorax. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Elytres en ligne droite à leurs bords externe et interne; aussi larges vers le milieu de leur longueur que les trois quarts ou quatre cinquièmes de leur base, à peu près aussi larges au devant de la bossette que les deux tiers de la dite base. Ventre à troisième et quatrième arceaux peu ou point raccourcis sur leur milieu: le cinquième près d'une fois plus long que le quatrième, sinuément rétréci vers les deux cinquièmes, souvent rayé dans ce point d'une ligne ou d'un léger sillon transversal, en angle assez aigu à son extrémité; ordinairement déprimé sur sa seconde moitié. Cuisses postérieures droites, aussi grêles que les précédentes. Tibias postérieurs simples et grêles.

Necydalis lurida, MARSH. Ent. brit. p. 360. 6. — GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 639. 10.

OEdemera lurida, (Dejean), Catal. (1821) p. 77. — Id. (1833) p. 229. — Id. (1837) p. 251. — Sahlb. Ids. fenn. p. 498. 8. — De Casteln. Hist. nat. I. 2. p. 232. 10. — L. Duf. Excurs. p. 74. 449. — Schmidt, Revis. in Linn. entom. t. 1. p. 86. 23. — Lucas, Explor. sc. de l'Alg. p. 360. 963. — I. Redtenb. Faun. austr. p. 626. — Küster, Kaef. Europ. 18. 74. — Rosenh., die Thiere Andalus. p. 233.

Ischnomera lurida, Steph. Illustr. t. 3. p. 55. 5. — Id. Man. p. 337. 2659.

OEdemerina lurida, A. Costa, Faun. d. Regn. di Nap. (Edemer.) p. 31. 1. pl, X1, fig. 5.

Long. 0,0056 à 0,0078 (2 1/2 à 5 1/2 1.) Larg. 0,0009 à 0,00t4 (2/5 à 2/3 1.)

Cette espèce se trouve dans nos environs et dans la plupart des provinces froides ou tempérées de notre pays.

Obs. Elle a tant d'analogie avec l'OE. virescens qu'elle semblerait

au premier coup d'œil n'en être qu'une variété. Elle doit toutesois être considérée comme une véritable espèce. Elle se distingue principalement de celle-ci par sa taille plus petite, son corps proportion-nellement plus étroit; par son prothorax anguleux au lieu d'être régulièrement arqué à son bord antérieur; rugueusement ponctué; par ses élytres subacuminées à l'extrémité, c'est-à-dire rétrécies en ligne un peu courbe vers l'angle sutural, au lieu d'être en ligne droite, et par conséquent rétrécies en ligne moins courbe que chez la virescens à leur partie postéro-externe et terminées d'une manière plus aiguë; chargées d'une bossette ordinairement près d'une fois plus longue que large, tandis que dans la virescens elle est faiblement plus longue que large; par la deuxième nervure aussi rapprochée à son extrémité de la troisième que du rebord sutural, tandis que dans la précédente elle est plus voisine de ce dernier; par la troisième nervure naissant habituellement d'une manière distincte au niveau du quart ou du tiers antérieur du calus; par sa couleur d'une teinte plus bleue. Le on se distingue facilement de celui de la virescens par ses cuisses postérieures non rensiées.

Près des OEdémères vient se placer le genre Stenaxis, ayant la plus grande analogie avec le précédent, mais en différant par ses élytres contiguës à la suture; par le dernier article de ses palpes maxillaires arqué à son côté externe, en ligne à peu près droite au côté interne et un peu obliquement tronquée à son extrémité, offrant vers les trois cinquièmes de la longueur sa plus grande largeur; par ses palpes labiaux à dernier article cylindrique.

A ce genre se rapporte l'espèce suivante, qui habite la Dalmatic, le Tyrol, mais qui n'a pas été prise en France.

S. annulata; Germar. Allongé; d'un noir verdâtre ou bleu verdâtre; pubescent: partie inférieure de la base des antennes, pieds antérieurs, moins la base des cuisses, d'un flave orangé (les cuisses intermédiaires et postérieures ornées d'un large anneau de même couleur chez la ?). Elytres graduellement et faiblement rétrécies, contiguës à la suture presque jusqu'à l'extrémité; à trois nervures: la première, prolongée au moins jusqu'au tiers: les autres jusqu'à ta bossette: la troisième, postérieurement confondue avec le bord marginal. Epistone non sillonné. Appendice du onzième article des antennes non échancré. Ecusson plan, non rebordé.

OEdemera annulata, Germar, Ins. Spec. p. 166, 273.
Stenaxis annulata, Schmidt, Revis. in Linn. entom. 1. 1. p. 88. 1.

Long. 0,0090 à 0,0123 (4 à 5 1/2 l.)

Patrie: le Tyrol, la Hongrie, la Dalmatie.

Genre Chrysanthia, Chrysanthib, Schmidt (').

. (χρυσὸς, or; ἄνθος, fleur.)

CARACTERES. Antennes offrant le bord postérieur de leur base, visiblement plus ayancé que le bord antérieur des yeux; offrant le bord interne de leur base aussi en dedans que le bord interne des mêmes organes; à premier article ordinairement plus grand que les deux tiers du troisième : le deuxième égal au tiers ou aux deux cinquièmes du suivant : le troisième, trois ou quatre fois aussi long que large : le onzième, peu ou point distinctement appendicé. Palpes maxillaires à dernier article suballongé; en ligne presque droite, ou à peine courbe à leur côté externe, élargi sensiblement depuis la base jusqu'à la moitié ou un peu plus de son côté interne et rétréci de là à l'extrémité. Epistome séparé du postépistome par une suture épistomale très-apparente. Ecusson apparent; généralement triangulaire. Elytres contiguës ou à peu près à l'angle sutural; à quatre nervures : la troisième parfois à peine distincte : la quatrième naissant vers le côté externe du calus huméral, séparée du bord marginal par un espace égal environ au cinquième de la largeur des étuis : non chargées d'une bossette à leur extrémité. Ventre à premier arceau ordinairement très-apparent. Cuisses postérieures non renflées chez les of. Avant-dernier article des tarses subéchancré ou entaillé en dessous, et garni d'une brosse.

A ces caractères généraux, on peut ajouter au moins pour les espèces suivantes :

Prothorax tronqué à son bord antérieur, avec le milieu de celui-ci plus ou moins sensiblement échancré; élargi environ jusqu'au tiers de ses côtés et offrant dans ce point sa plus grande largeur, rétréci ensuite d'une manière sinuée jusqu'au rebord basilaire; tronqué à la

<sup>(1)</sup> WILH. SCHMIDT, Revis. d. Europ. OEdemer. in Linnæa entomol. t. 1. p. 17 et 125.

base; muni à celle-ci d'un rebord un peu relevé; au moins aussi long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; médiocrement convexe; ordinairement sans fossettes vers les deux tiers de sa longueur. Elytres débordant de chaque côté la base du prothorax du tiers environ de la largeur de chacune; trois fois environ aussi longues que lui; subarrondies aux épaules; non rétrécies d'avant en arrière à leur bord interne, et contiguës ou à peu prês à la suture; voilant le pygidium; non bossuées ou chargées d'une bossette au devant de l'extrémité; munies chacune d'un faible rebord sutural; à peine rebordées ou sans rebord au côté externe; chargées d'un calus huméral assez faible : verticalement déclives ou inclinées en dehors de ce calus; marquées d'une fossette humérale plus ou moins. faible; chargées chacune de quatre faibles nervures longitudinales: les première et deuxième naissant de la base ou à peu près, prolongées l'une et l'autre au moins jusqu'aux trois quarts des étuis : la deuxième, passant sur la fossette humérale : la première parallèle à. la deuxième, située entre elle et le rebord sutural : la troisième, souvent à peine distincte, raccourcie en devant, naissant dans la direction du calus: la quatrième, naissant au côté externe du calus, séparée du bord marginal environ du cinquième de la largeur. des étuis. Ailes voilées par les élytres. Antépectus assez court sur les côtés: sinuément ayancé en pointe dans le milieu de son bord postérieur. Cuisses non renslées. Tibias grêles.

- 1. C. viridissima; Linné. Suballongé; indistinctement pubescent et variant du bleu vert au vert bleuâtre ou mi-doré, en dessus: palpes et antennes de couleur variable: quatre pieds, ou du moins quatre cuisses postérieures, d'un vert de nuance variable. Épistome aussi long que le postépistome. Prothorax notablement échancré dans le milieu de son bord antérieur et de sa base; rayé d'un sillon longitudinal plus ou moins marqué sur la ligne médiane; rarement noté d'une fossette, plus ordinairement marqué d'une dépression transverse ou un peu oblique, de chuque côté de cette ligne, vers les deux cinquièmes de sa longueur.
- A. Tête un peu plus large que le prothorax. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou un peu plus de la longueur du corps. Prothorax proportionnellement un peu plus large vers le quart ou le tiers de sa longueur, et paraissant par là proportionnellement moins long. Ventre unpeu incourbé: troisième et quatrième arceaux un peu raccourcis sur leur milieu: le cinquième de moitié plus long sur les côtés que

le quatrième, triangulairement entaillé dans le milieu de son bord postérieur jusqu'aux trois cinquièmes de sa longueur, subarrondi à l'extrémité de chacun des lobes formés par cette entaille. Partie sous-pygidiale munie de deux lames triangulaires, de moitié plus longues qu'elles sont larges à la base. Hanches des pieds postérieurs armées d'une épine assez prononcée, verte.

Q. Tête à peine aussi large ou un peu moins large que le prothorax. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes du corps. Prothorax paraissant proportionnellement plus étroit. Ventre non incourbé; à troisième et quatrième arceaux, peu ou point sensiblement raccourcis sur leur milieu: le cinquième à peu près égal au quatrième, arrondi à son bord postérieur. Hanches postérieures munies d'un court appendice dentiforme, vert.

ETAT NORMAL.

Dessus du corps presque mat ou médiocrement luisant; d'un vert légèrement bleuâtre. Dessous du corps brillant; d'un vert bronzé ou cuivreux. Antennes brunes ou d'un brun noir, avec la base au moins des deuxième et troisième articles et parfois la base du premier, testacées. Palpes testacés ou d'un flave testacé, avec l'extrémité des articles obscure. Cuisses d'un vert légèrement bleuâtre. Tibias et tarses d'un vert bleuâtre ou obscur, avec la tranche inférieure des tibias antérieurs flave ou flavescente.

- Var. a. Dessus du corps d'un bleu vert ou verdâtre, au moins sur les élytres.
  - Var. β. Dessus du corps d'un vert bronzé.
- Var. 7. Dessus du corps d'un vert doré, parfois avec le prothorax cuivreux.
  - Var. 8. Dessus du corps cuivreux ou d'un cuivreux mi-doré.

# Variations (par défaut).

Oss. Quand la matière colorante noire a été moins abondante, les antennes, les palpes, les parties de la bouche et les tibias offrent dans leur couleur des variations nombreuses.

Les antennes sont testacées ou d'un flave testacé à la base du premier article, sur la majeure partie basilaire des deuxième et troisième et de quelques-uns des suivants; elles se montrent même parfois entièrement d'un flave testacé en dessous et sur une région plus ou moins grande du dessus, avec une partie au moins de la seconde moitié, brunâtre ou d'un testacé brunâtre. Les palpes sont entièrement flaves, avec l'extrémité du dernier article obscure. Le labre et les mandibules, moins leur extrémité, sont d'un flave testacé ou rous-sâtre. Les tibias antérieurs sont entièrement ou en grande partie flaves: les tibias postérieurs flaves dans leur tranche inférieure.

## Variations (par excès).

Obs. Quand la matière noire a été plus abondante, les antennes, les palpes et les parties de la bouche sont presque entièrement ou même entièrement d'un brun noir ou noirs : les tibias antérieurs sont obscurs sur leur tranche inférieure.

Cantharis viridissima, LINN. Faun. succ. p. 204. 717. — Id. Syst. nat. t. 1. p. 650. 23. — MULLER, Faun. fridr. p. 15. 151. — MULLER, (P. L. S.) LINN. Naturs. t. 5. 1° part. 213. 23. — Goeze, Entom. Beytir. t. 1. p. 136. 23. — De VILLERS. C. LINN. Entom. t. 1. p. 298. 31.

Cantharis viridis, DE GEER, Mem. t. 5. p. 15. 3. pl. 1. fig. 13. — Retz. Gener. p. 132. 841.

Necydalis viridissima, Rossi, Faun. etr. t. 1. p. 172. 427. — Id. édit. Helw. t. 1. p. 197. 427. — Park. Faun. succ. t. 3. p. 133. 3. 'en partie'.

Necydalis thalassina, FABR. Entom. Syst. t. 1. 2 p. 350. 1. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 368. 1. — PANZ. Faun. germ. 5. 15. — Id. Ent. germ. p. 276. 1. — ILLIG. Magaz. t. 4. p. 126. 2. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 632. 4. — SAHLE. Ins. fenn. p. 497. 4.

OEdemera viridissima, OLIV. Entom. 1. 3. u 50. p. 12. 15. pl. 2, fig. 15, c, d. — 1d. Encycl. méth. t. 8. p. 446. 25. (en partie). — LATR. Hist. nat. t. 11. 7. (en partie). — Curtis, Brit. Entom. t. 9. 154, 5.

Asclera thalassina, (Dejean), Catal. (1833) p. 228. - Id. (1837) p. 250.

Chrysanthia viridissima, Schmidt, Revis. etc. in Linn. entom. t. 1. p. 125. 1. — L. Redtenb. Faun. austr. p. 625. — Kuster, Kaef. Europ. 24. 89.

Long. 0,0051 à 0,0090 (2 1/4 à 4 l.) Larg. 0,001C à 0,0017 (1/2 à 3/4 l.)

Corps suballongé; paraissant glabre et variant en dessus du bleu

vert au vert mi-doré, peu luisant. Tête moins densement et moins fortement ponctuée; ordinairement d'un bleu vert ou vert bleu; paraissant glabre, à peine garnie de poils cendrés, fins et trèscourts : rebordée sur les côtés du postépistome : celui-ci à peine plus long ou aussi long que l'épistome. Epistome et labre luisants : bruns, cuivreux ou d'un testacé cuivreux. Palpes maxillaires et antennes de couleur variable. Yeux ovales; noirs. Prothorax échancré dans le milieu de son bord antérieur, comme bifestonné et faiblement rebordé à ce bord; offrant vers le quart ou un peu plus de sa longueur, sa plus grande largeur, rétréci dans sa seconde moitié iusqu'au rebord basilaire; échancré d'une manière presque aussi prononcée dans le milieu de sa base qu'à son bord antérieur ; d'un quart environ plus long que large; marqué de points assez gros et serrés; paraissant glabre; ordinairement d'un bleu vert ou vert bleuâtre: rayé sur la ligne médiane d'un sillon linéaire, plus ou moins marque ou apparent, ordinairement terminé postérieurement par une fossette triangulaire peu profonde, offrant souvent à son angle antérieur un point enfoncé; rarement noté de deux fossettes transverses, situées sur une rangée transversale, vers les deux cinquièmes de sa longueur; plus ordinairement marqué de chaque côté de la ligne médiane d'une dépression un peu obliquement transverse, constituant souvent avec sa pareille une dépression en demi-cercle dirigé en devant ; offrant parfois cette dépression obliquement longitudinale. Ecusson rétréci d'avant en arrière; tronqué postérieurement; densement et finement ponclué. Élytres deux fois et demie à trois fois aussi longues que le prothorax; subparallèles jusqu'aux deux tiers, puis rétrécies en ligne un peu courbe jusqu'à l'extrémité; subarrondies chacune à celle-ci; densement et ruguleusement ou granuleusement ponctuées; paraissant glabres, mais hérissées de poils cendrés ou d'un cendré nébuleux, fins et indistincts: celorées comme il a été dit : à peu près sans rebord marginal; à quatre nervures, prolongées, en s'affaiblissant, environ jusqu'aux neuf dixièmes de la longueur des étuis; la troisième plus faible, naissant vers le tiers ou les deux cinquièmes de la longueur des étuis, dans la direction du calus huméral : la quatrième naissant au côté externe du calus huméral, vers l'extrémité de celui -ci. Dessous du corps visiblement mais parcimonieusement pubescent; souvent d'un vert bleuatre sur la poitrine, d'un vert doré luisant ou brillant sur le ventre. Pieds de couleur variable.

Cette espèce paraît habiter principalement les zones tempérées ou

froides de notre pays. On la trouve dans les environs de Lyon, à Pilat, à la Grande-Chartreuse, dans les mois de juin, juillet et août, sur les sleurs, principalement dans les clairières ou au bord des bois.

Oss. Elle varie non-seulement pour la couleur; mais elle offre, suivant les individus, d'autres différences sensibles. Ainsi, l'épistome offre parfois des traces d'un sillon longitudinal sur sa ligne médiane, d'autres fois ces traces sont indistinctes. Le prothorax est parfois marqué, vers les deux cinquièmes de sa longueur, de deux fossettes transverses qui rappellent celles qu'on observe chez les diverses espèces d'OEdémères; plus ordinairement c'est une simple dépression linéaire et transverse qui se lie sur la ligne médiane avec sa pareille. de manière à constituer une ligne déprimée en arc ou presque en demi-cercle dirigé en avant; plus rarement cette ligne déprimée, naissant moins près de la ligne médiane, se dirige vers le côté en se prolongeant d'une manière obliquement longitudinale jusque près de l'angle postérieur. Le sillon de la ligne médiane est souvent très-marqué sur toute sa longueur, ou n'offre d'autres fois sur quelques points que de faibles traces de son existence. Ce sillon est ordinairement terminé par une fossette triangulaire assez apparente, parfoic indistincte.

Cette espèce est bien la véritable Cantharis viridissima de la Fauna suecica. Plus tard, Linné, dans la douzième édition de son Systema Naturæ, paraît avoir confondu la suivante avec elle. La plupart des auteurs, jusqu'à Fabricius, et même après ce dernier, paraissent avoir fait la même confusion. Le professeur de Kiel sépara assez bien les deux espèces, en indiquant pour l'une d'elles le prothorax canaliculé; mais il donna le nom de thalassina à celle-ci, qui est la véritable viridissima de Linné, et appliqua cette dernière épithète à l'autre espèce. L'autorité de Fabricius a entraîné dans cette fausse voie la plupart des Entomologistes venus après lui. Le docteur Schmidt a eu raison de restituer le nom linnéen à l'espèce qui nous occupe.

2. C. viridis; Schmidt. Suballongé; indistinctement pubesceni, et variant du bleu vert au vert cuivreux ou mi-doré, en dessus: palpes et antennes de couleur variable: tous les pieds, en partie au moins, d'un flave testacé. Épistome moins long que le postépistome. Prothorax à peine échancré dans le milieu de son bord antérieur, en ligne droite à la base; sans sillon longitudinal sur la ligne médiane; noté d'une fossette à l'extré-

mité de celle-ci, sans fossettes ou dépressions transverses, vers les deux cinquièmes de sa longueur.

- o. Tête sensiblement plus large que le prothorax. Antennes prolongées presque jusqu'aux trois quarts du corps. Prothorax plus dilaté vers le tiers de sa longueur. Ventre un peu incourbé à l'extrémité, à quatrième arceau un peu raccourci sur son milieu; le cinquième au moins aussi long que le précédent sur les côtés, tronqué ou à peine échancré à son bord postérieur, au moins aussi long que le quatrième sur son milieu, transversalement saillant vers le milieu de sa longueur. Partie sous-pygidiale munie de deux lames étroites, rétrécies de la base à l'extrémité en forme de triangle allongé.
- Q. Tête moins large ou à peine aussi large que le prothorax. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers du corps. Prothorax moins dilaté vers le tiers de sa longueur. Ventre non incourbé; à quatrième arceau non rétréci sur son milieu: le cinquième un peu plus long que le quatrième, un peu arqué en arrière à son bord postérieur, marqué d'une ligne ou d'un sillon transversal léger vers le milieu de sa longueur.

#### ETAT NORMAL.

Dessus du corps presque mat; d'un beau vert, légérement bronzé sur le prothorax. Dessous luisant ou brillant, d'un vert mi-doré ou cuivreux. Palpes flaves. Antennes brunes, ou d'un brun verdâtre, avec les trois premiers articles flaves, au moins sur leur partie inférieure. Pieds flaves, avec une ligne longitudinale verte sur le dos de chaque cuisse, et les tarses nébuleux ou obscurs, au moins vers l'extrémité (3); d'un flave testacé, avec la seconde moitié postérieure de la partie supérieure des cuisses de devant, le tiers ou la seconde moitié des autres cuisses, brunes ou brunâtres, ainsi que l'extrémité des tarses (\$\Pe\$).

- Var. 2 Dessus du corps d'un bleu vert ou verdâtre, surtout sur le prothorax; ordinairement plus vert sur les élytres.
  - Var. β. Dessus du corps d'un vert bleuâtre.
  - Var. 7. Dessus du corps d'un vert mi-doré ou cuivreux.

Var. 8. Dessous du corps d'un doré cuivreux.

## Variations (par défaut).

Oss. Quand la matière colorante a fait plus ou moins défaut, la partie brune ou d'un brun noir des antennes passe plus ou moins au brun testacé ou même au testacé, et quelquefois ces organes sont entièrement ou presque entièrement de cette dernière couleur. La ligne verte de la tranche antérieure des cuisses disparaît, et les tarses sont peu ou point nébuleux ou obscurs vers leur extrémité.

# Variations (par excès.)

Oss. Quand la matière colorante a été plus abondante, les antennes ont une teinte plus obscure et les parties flaves ou d'un flave testacé de la base, sont plus restreintes. Les palpes sont en partie nébuleux ou obscurs. Les cuisses et l'extrémité des tarses sont foncées dans leurs parties vertes ou obscures.

Necydalis viridissima, Fabr. Syst. Entom. p. 208. 1. — Id. Spec. ins. t. 1. p. 263. 1. — Id. Mant. t. 1. p. 470. 1. — Id. Entom. Syst, t. 1. 2. p. 350. 2. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 369. 2. — Panz. Entom. germ. p. 276. 2. — Cedebil. Faun. ingr. prodr. p. 99. 305. — Schrank, Faun. boic. t. 1. p. 686. 966. — Payk. Faun. suec. t. 3. p. 133. 3. (en partie). — Walcken. Faun. paris. t. 1. p. 222. 1. — Gyllenh. Ins. suec. t. 2. p. 632. 5. — Sahle. Ins. fenn. p. 497. 5.

OEdemera viridissima, OLIV. Entom. t. 3. E 50. p. 43. 45. pl. 2. fig. a, b. — Id. Nouv. Dict. (1803) t. 16. p. 21.— Id. Eucycl. méth. t. 8. p. 446. 25. (en partie). — LATR. Hist. nat. t. 11. p. 9. 7. (en partie).

Ischnomera viridissima, Stern, Illustr. t. 5, p. 55. 4. — Id. Man. p. 337. 2638.

Asclera viridissima, (Dejean), Catal. (1833) p. 228 — Id. (1837) p. 250.

Necydalis viridis, (ILLIGER), in mus. berol.

Chrysanthia viridis, Schmidt, Revis. etc. in Linn. entom. t. 1. p. 128. 2. — L. Redtene. Faun. austr. p. 625. — Кизтев, Kaef. Europ. 24. 90.

Long. 0,0045 à 0,0067 (2 à 3 l.) Larg. 0,0008 à 0,0043 (2'5 à 3/5 l.)

Corps suballongé; paraissant glabre; variant en dessus du bleu verdâtre au vert cuivreux ou au vert mi-doré, peu luisant. Tête finement et légèrement ponctuée; ordinairement d'un vert bleuâtre ou mi-doré: paraissant glabre, indistinctement garnie de poils cendrés

et courts ; rebordée sur les côtés du postépistome : celui-ci plus long que l'épistome. Epistome et labre luisants ; ordinairement en partie au moins d'un testacé cuivreux. Palves maxillaires et antennes de couleur variable. Prothorax tronqué ou peu distinctement échancré dans le milieu de son bord antérieur : peu sensiblement rebordé à celui-ci, offrant vers le tiers sa plus grande largeur, sinuément rétréci ensuite jusqu'au rebord basilaire; en ligne droite à sa base; d'un quart environ plus long que large : finement et densement ponctué : paraissant glabre : ordinairement d'un bleu vert ou d'un vert bleuâtre; sans sillon ou raie apparente sur la ligne médiane : noté à l'extrémité de celle-ci d'une fossette triangulaire plus ou moins faible : sans traces de dépression oblique sur les côtés. Ecusson presque carré; ponctué. Elytres trois fois aussi longues que le prothorax; subparallèles jusqu'aux deux tiers, puis rétrécies en ligne un peu courbe jusqu'à l'extrémité, en ogive chacune à celle-ci; ruguleusement, finement et densement ponctuées; à rebord marginal très étroit ou presque nul; à quatre faibles nervures prolongées, en s'affaiblissant, jusqu'aux neuf dixièmes de la longueur des étuis : la troisième plus faible, parfois neu distincte, naissant dans la direction du calus huméral vers le quart de la longueur, on souvent avancée jusqu'au calus ou presque jusqu'à lui : la quatrième, naissant en dehors du calus, ordinairement vers la moitié ou les trois quarts de la longueur de celui-ci. Dessous du corps distinctement garni de poils cendrés, plus clairsemés sur le ventre; ordinairement d'un vert bleu ou bleuâtre sur la poitrine, d'un vert doré brillant sur le ventre. Pieds d'un flave testacé, avec une ligne verte sur la tranche antérieure des cuisses principalement chez le 7, ou la seconde moitié des quatre cuisses postérieures, brune ou brunâtre. Hanches postérieures munies à leur partie postéro-interne d'un court appendice dentiforme, flave

Cette espèce habite à peu près les mêmes lieux que la précédente. Obs. Elle se distingue de la précédente par sa taille plus petite par son prothorax à peine échancré dans le milieu de son bord antérieur; en ligne droite à la base; sans sillon longitudinal sur sa ligne médiane, sans traces sensibles de fossettes ou de dépressions transverses vers les deux cinquièmes de sa longueur; par ses élytres un peu rétrécies à l'angle sutural, et en ogive à l'extrémité: par la couleur de ses pieds.

### TROISIÈME RAMEAU.

#### STÉNOSTOMATES.

CABACTÈRES. Yeux entiers. Prothorax subgraduellement élargi d'avant en arrière, offrant à sa base sa plus grande largeur. Partie antérieure de la tête allongée en museau.

Ce rameau est réduit au genre suivant.

Genre Stenostoma, Stenostome; Latreille (1).

( στενός, étroit ; στόμα, bouche ).

Caractères. Ajoutez à ceux qui précédent : Tête allongée, de moitié environ plus longue depuis le bord antérieur des yeux jusqu'à son extrémité antérieure, que depuis le bord précité jusqu'au prothorax; constituant à sa partie antérieure une sorte de museau un peu rétréci en devant. Antennes de longueur médiocre; insérées plus avant que les yeux. séparées du bord antérieur de ces organes par un espace presque égal à la moitié de leur longueur; offrant le bord externe de leur base sur la même ligne longitudinale que le bord interne des yeux; de onze articles: le onzième appendicé; subfiliformes ou grossissant graduellement à peine vers l'extrémité. Yeux ovales-oblongs; situés sur les côtés de la tête. Palpes maxillaires et labiaux à dernier article cylindrique. Pieds allongés. Cuisses non renslées. Tibias antérieurs à deux éperons courts. Avant-dernier article des tarses à peine élargi d'arrière en avant; profondément bilobé en dessous et garni d'une brosse.

Ajoutez, au moins pour l'espèce suivante :

Labre et épistome transverses: celui-ci peu nettement séparé du postépistome: ce dernier parallèle, plus long que large, une fois environ aussi long que l'épistome. Yeux séparés du bord antérieur du prothorax par un espace court. Prothorax en cône tronqué, plus long que large. Elytres débordant de chaque côté le prothorax d'un tiers de la largeur de chacune; chargées chacune de deux nervures, offrant parfois les traces d'une nervure juxta-suturale. Antépectus trans-

<sup>(1)</sup> LATREILLE, Considérations, etc., p. 217.

verse; bissinué à son bord antérieur, avec la partie sternale avancée en pointe et peu engagée entre les hanches. Médipectus tronqué à son bord postérieur, avec la partie sternale à peine avancée en pointe. Ventre de cinq arceaux: le premier presque entièrement caché sous les hanches: le deuxième à peine plus long que chacun des troisième et quatrième. Pygidium conique.

- 1. S. rostrata; Fabricius. Allongé; garni de poils cendrés, sins, et peu épais; variant du bleu vert ou du vert bleuûtre au vert métallique, avec la base des antennes et les pieds d'un jaune orangé. Prothorax et élytres rugueusement ponctués; le premier, en cône tronqué: les secondes, chargées de deux nervures longitudinales, et offrant parsois les traces d'une nervure juxta-suturale raccourcie.
- c'. Deuxième, troisième et quatrième arceaux du ventre carénés ou chargés d'une ligne longitudinale médiane saillante : le cinquième largement échancré sur les trois quarts postérieurs de sa longueur, divisé par là en deux lobes subarrondis ou en ogive à leur extrémité, et séparés près de celle-ci par un espace plus grand que le tiers de la largeur de l'arceau; une fois et quart plus large à la base qu'il est long depuis celle-ci jusqu'à l'extrémité des lobes; offrant sous le pygidium deux lames brusquement rétrécies chacune vers le quart ou le tiers basilaire interne de leur longueur, de la moitié de leur largeur, puis graduellement rétrécies en pointe jusqu'à l'extrémité. Pygidium conique. Tibias intermédiaires et postérieurs légèrement arqués. Vertex ordinairement creusé d'une assez grosse fossette triangulaire.
- Q. Deuxième, troisième et quatrième arceaux ordinairement sans carène sensible: le quatrième légèrement: le cinquième largement échancré à son bord postérieur, jusqu'au tiers ou un peu plus de sa longueur, divisé par là en deux lobes arrondis à l'extrémité; près de trois fois aussi large à la base qu'il est long jusqu'à l'extrémité des lobes; offrant après ce cinquième arceau une lame plane, rétrécie d'avant en arrière, formant la partie inférieure de l'oviducte. Tibias droits. Vertex ordinairement creusé d'un gros point enfoncé.

Leptura rostrata, Fabr. Mant. t. 4. (1787) p. 159. 23. — Id. Ent. Syst. t. 4. 2. p. 344. 30. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 361. 39. — Gnel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1872, 42. — Oliv. Encycl. meth. t. 7. p. 516. 22.

Rhinomacer cæruleus, Petagn. Spec. Ins. Calabr. p. 14. 72. pl. fig. 34. (4787).

OEdemera rostrata, I.ATR. Hist. nat. t. 11. p. 15. 20. — Jd. Gener. t. 2. p. 229. 3. Rhinomacer lepturoides, (Illigen), LATR. Hist. nat. t. 11. p. 16. — Illig. Magaz. t. 3. p. 96. 159. — Id. Mag. t. 4. p. 121. 39.

Stenestoma rostrata, Latr. Consider. p. 217. — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 12. (1819) p. 149. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. 371. 1. — Goldfuss, Handb. p. 338. — Saint-Farceau et A. Serville, Encycl. méth. t. 10. p. 448. — Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 50. p. 503. — Schmidt, Revis. etc. in Linn. entom. t. 1. p. 138. 1. — Lucas, Exp. p. 362. 965. — Kuster, Kaef. Europ. 13. 81. — Ed. Perris, Nouv. Excurs. dans les grandes Landes, in Ann. de la Soc. Linn. de Lyon, Nouv. série, t. 4. (1857) p. 133. — Guerin, Icon. pl. 33. fig. 8.

Stenostoma rostratum, Charpent, Hor. entom. p. 221. pl. 9. fig. 3. — De Casteln Hist, nat. t. 2. p. 252. 1.

Stenostoma cæruleum, A. Costa, Faun. d. Regn. di Napol. (Edemer.) p. 33. 1. pl. XI. fig. 6.

Long. 0,0067 à 0,0112 (3 à 5 l.) Larg. 0,0015 à 0,0022 (2'3 à 1 l.)

Corps allongé, rétréci à ses extrémités ; variant du bleu vert au vert bronzé métallique ; garni de poils fins, cendrés, peu épais ou clairsemés. Tête allongée; peu convexe; variant du bleu vert au vert bronzé; pointillée; garnie jusqu'à l'épistome de poils cendrés. couchés, peu épais; déprimée au côté interne des yeux, et paraissant par là plus sensiblement convexe ou subcarénée sur le milieu du front; creusée sur le milieu de la partie postérieure du vertex d'une fossette, ou d'un petit creux ponctiforme. Epistome et labre bruns ; luisants; transverses. Mandibules d'un fauve testacé, à extrémité noire. Palpes et autres parties de la bouche bruns, ou d'un brun rouge ou rougeâtre. Yeux bruns ; ovales oblongs ; peu convexes; entiers. Antennes un peu pubescentes; noires, avec les trois premiers articles orangés; un peu plus longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; filiformes ; à premier article un peu arqué, peu renslé, moins long que le troisième : le deuxième à peu près égal au tiers du suivant : les troisième à dixième subcylindriques : le troisième quatre fois aussi long que large : le quatrième presque aussi grand : les cinquième à dixième subgraduellement moins longs : le onzième à peine aussi long que le dixième, un peu renssé dans son milieu, appendicé. Prothorax tronqué en devant et plus étroit que la tête ; un peu irrégulièrement élargi d'avant en arrière, en forme de cône tronqué; déprimé de chaque côté entre la moitié de la longueur de ceux-ci et les angles postérieurs, et paraissant par là subsinué latéralement dans ce point ; en ligne presque droite ou subéchancrée dans son milieu à la base; près de moitié plus long qu'il est large à cette dernière;

muni d'un rebord basilaire relevé sur la moitié médiaire au moins de la largeur : convexe : ruguleusement ou rugueusement ponctué : peu pubescent; le plus souvent d'un vert bronzé. Ecusson en triangle subéquilatéral. Elytres débordant de chaque côté la base du prothorax d'un tiers de la largeur de chacune; trois fois aussi longues que lui; arrondies aux épaules; subgraduellement rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur, plus sensiblement en ligne presque droite ou peu courbe de ce point à l'angle sutural; subacuminées; munies d'un rebord marginal étroit, invisible quand l'insecte est vu en dessus ; médiocrement convexes ; marquées d'une fossette humérale légère : munies d'un rebord sutural : rugueusement ponctuées ; garnies de poils cendrés peu épais ; chargées chacune de deux nervures longitudinales apparentes : la première naissant de la base ou à peu près, passant sur la fossette humérale, prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes ou cinq sixièmes de leur longueur, plus rapprochée à son extrémité de la suture que du bord antérieur : la deuxième, naissant entre le calus huméral et le rebord marginal, vers la moitié de la longueur du calus, un peu plus longuement prolongée que la précédente, plus prononcée que le rebord marginal, dont elle est séparée par un sillon à peine égal à sa largeur ; offrant souvent sur le premier quart de sa longueur, entre la nervure passant sur la fossette et la suture, les faibles traces d'une autre nervure qui serait la première. Dessous du corps variant du bleu vert au vert bronzé métallique; garni de poils cendrés; pointillé sur la poitrine, ruguleusement ponctué ou pointillé sur le ventre. Pieds pubescents ; orangés, avec les derniers articles des tarses noirs ou obscurs. Premier article des tarses postérieurs aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce est exclusivement méridionale. Elle se plaît non loin de la mer. On la trouve en Provence, en Languedoc et dans les Landes sur les euphorbes sur les gnaphalium et sur l'Eryngium maritimum. Suivant M. Perris, sa larve vit dans les racines de cette dernière plante et dans celles du Diotis candidissima.

Obs. M. A. Costa a cru devoir restituer à cette espèce le nom qui jui avait été donné par son compatriote Vinc. Petagna, dans son Specimen Insectorum ulterioris Calabriæ; mais cet ouvrage qui porte la date de 1787, n'est pas antérieur à celui de Mantissa Insectorum de Fabricius, dans lequel il a également été décrit. Il n'y a donc ici point de droit de priorité à revendiquer, et par conséquent point de motif réel de changer le nom sous lequel cet insecte est généralement connu.

Ajoutez au genre Asclera:

1 bis. A. xanthoderes. Subparallèle; étroit; paraissant glabre ou presque glabre, en dessus; d'un jaune rouge sur le prothorax et sur la partie inférieure de la base des antennes; d'un vert bleu, d'un bleu vert sur la tête, sur les élytres, le dessous du corps et les pieds. Prothorax subcordiforme, sans fossettes bien marquées, souvent déprimé transversalement. Elytres finement ponctuées; chargées chacune de quatre nervures très-faibles: la troisième non ou à peine avancée jusqu'au calus huméral: la quatrième, à moitié aussi éloignée du bord que de la troisième.

or comme chez l'A. sanguinicollis.

ÉTAT NORMAL.

어우. Tête d'un bleu vert. Partie inférieure des deux premiers articles des antennes, testacée. Prothorax d'un jaune rouge. Elytres d'un vert bleu ou d'un bleu vert. Dessous du corps d'un vert bleu luisant. Pieds d'un bleu vert.

Var. β. Elytres d'un bleu vert ardoisé.

Obs. Quelquefois dans cette variété l'extrémité des tibias et une partie des tarses sont pâles.

Long. 0,0090 à 0,0123 (4 à 5 1/2 l.) Larg. 0,0014 à 0,0017 (2/5 à 3/4 l.)

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec l'A. sanguinicollis; mais elle en diffère par son prothorax n'offrant pas ou offrant à peine des traces de fossettes, ordinairement déprimé ou creusé d'un sillon transverse, vers le tiers de sa longueur; par ses élytres plus finement ponctuées, chargées de quatre nervures très-faibles: la troisième de celles-ci, non avancée ou à peine avancée jusqu'à la partie postérieure du calus huméral; par la quatrième aussi distante du bord marginal, vers le niveau des hanches postérieures, que la moitié de

l'espace qui la sépare de la troisième nervure, tandis que dans l'A. sanguinicollis, cette nervure est très-rapprochée dudit bord; par ses palpes entièrement noirs ou d'un noir brun.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espèce : l'un pris dans le département du Var, par feu le capitaine Michel, de Toulou, l'autre, proyenant de la Sicile, dans la collection de M. Godart.

Obs. Par la faiblesse de ses nervures, elle se rapproche de l'A. hæmorrhoidalis, Schmidt, dont elle s'éloigne par son prothorax sans fossettes, par ses palpes noirs, et par l'extrémité de son abdomen de la couleur du reste.

## TABLE DES ANGUSTIPENNES

## PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

| ANOGCODES          |         |     |        |     |     | cœrulea            | 127 |   | 1 | 1 | 82  |
|--------------------|---------|-----|--------|-----|-----|--------------------|-----|---|---|---|-----|
| affinis            |         |     |        |     | 57  | fasciata,          |     |   |   |   | 62  |
| coarctata .        | . 1 900 |     |        | .01 | 69  | femorata           | ١.  |   |   |   | 113 |
| collaris           | . 7. 0  |     |        |     | 52  | fulva              |     |   |   |   |     |
| fulvicollis        | 10      | • 1 | • ()() |     | 66  | fulvicollis        |     |   |   |   |     |
| melanura .         |         |     |        |     | 63  | lepturoides        |     |   |   |   | 45  |
| rvficollis .       |         |     |        |     | 74  | nigripes           |     |   |   |   | 45  |
| scutellaris .      |         |     |        |     | 63  | nobilis            |     |   |   |   | 145 |
| ustulata           |         | •   |        |     | 62  | phtysic <b>a.</b>  |     |   |   |   | 116 |
| viridipes          |         | •   |        |     | 71  | rusiventris        |     |   |   |   | 57  |
| ANONCODES.         |         |     |        |     |     | testacea           |     |   |   |   | 45  |
| melanur <b>a</b> . |         |     |        |     | 46  | · ustulata         |     |   |   |   | 51  |
| ANONCODES.         |         |     |        |     | 48  | virescens          |     |   |   |   | 150 |
| adusta             |         |     |        |     | 50  | viridis            |     |   |   |   | 158 |
| amoœna             |         |     |        |     | 72  | viridissima        |     |   |   |   | 158 |
| coarctata .        |         |     | 4      |     | 68  | CERAMBYX.          |     |   |   |   |     |
| flaviventris .     |         |     |        |     | 52  | serraticornis .    |     |   |   |   | 31  |
| fulvicollis .      |         |     |        |     | 95  | CHRYSANTHIA .      |     |   |   |   | 155 |
| ruficollis .       |         |     |        |     | 71  | viridis            |     |   |   |   | 160 |
| rufiventris .      |         |     |        |     | 55  | viridissima        |     |   |   |   | 156 |
| ustulata           |         |     |        |     | 61  | DITYLATES          |     |   |   |   | 36  |
| viridipes .        |         |     |        |     | 69  | DITYLUS            |     |   |   |   | 26  |
| ASCLERA.           |         |     |        |     |     | helopioides        |     |   |   |   | 37  |
| thalassina .       |         |     |        |     | 158 | laevis             |     |   |   |   | 57  |
| viridissima .      |         |     |        |     | 162 | DRYOPS             |     |   |   |   | 96  |
| ASCLERA            |         |     |        |     | 77  | femorata           |     |   |   |   | 98  |
| cœrulea .          |         |     |        |     | 82  | marmorata          |     |   |   |   | 102 |
|                    |         |     |        |     | 83  | HELOPS.            |     |   |   |   |     |
| sanguinicollis     |         |     |        |     | 79  | lævis              |     |   |   |   | 37  |
| xanthoderes        |         |     |        |     | 168 | ISCHNOMERA.        |     |   |   |   |     |
| CALOPAIR           |         |     |        |     | 29  | cærvlea            |     |   |   |   | 83  |
|                    |         | •   | •      | •   | 28  | flavicollis        |     |   |   |   | 80  |
| CALOPUS.           |         |     |        |     |     | lurida             |     | ٠ |   |   | 153 |
| testaceus .        |         |     |        |     | 34  | melanura           |     |   |   |   | 46  |
| CALOPUS            |         |     |        |     | 29  | viridissima        |     |   |   |   | 162 |
| serraticornis .    |         |     |        |     | 30  | LEPTURA.           |     |   |   |   |     |
| CANTHARIS.         |         |     |        |     |     | bip <b>a</b> rtita |     |   |   |   | 57  |
| acuta              |         |     |        |     | 45  | ferruginea         |     |   |   |   | 51  |
| hipartita .        |         |     |        |     | 57  | rostrata           |     |   |   |   | 165 |

| TABLE I                | DES | ANGUSTIPENNES | PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. | 171          |
|------------------------|-----|---------------|-------------------------|--------------|
|                        |     |               | viridis                 | . 162        |
|                        | •   | 40            | viri lissima            | 158,162      |
| NACERDES.              |     |               | OEDEMERA                |              |
| viridana               | ٠   | 85            | affinis                 | . 57         |
| NACERDES               |     |               | analis                  | . 45         |
| caucasica              | ٠   |               | annulata                | . 155        |
|                        |     | • •           | Blossevillei            | . 89         |
|                        |     | • •           | calcarata               | . 73         |
|                        | •   | 45            | carniolica              | . 89         |
| NECYDALIS.             |     | . 51          | celadonia               | . 73         |
| adusta                 | •   | 4-0           | coarctata               | . 69         |
| barbara                |     | 400           | cærulescens             | . 82<br>. 52 |
|                        | •   |               | collaris                | . 52         |
|                        |     |               | dispar                  | . 57         |
|                        |     | . 145         | dorsalis                | . 100        |
|                        |     | 72,82         | femoralis               |              |
| collaris               |     | , , ,         | femorata                | . 100        |
|                        |     |               | fulvicollis             | . 103        |
| erminea                |     |               | marmorata               |              |
|                        |     | 440           | melanura                | . 45,63      |
|                        | •   |               | nigripes :              | . 85         |
| flavescens flavicollis |     | 20            | notata                  | . 51         |
| J                      |     | 4.04)         | par adomin v            |              |
| * ***                  |     | 142           | rostrata                | . 166        |
| flavipes fulvicollis   |     | 66            | ruficollis              | . 80         |
| •                      |     |               | sanguinicollis          | . 73         |
| •                      | •   |               | seladonia               | 94           |
|                        | •   |               | tiliae                  | . 62         |
|                        |     | 57,109        |                         | . 158,162    |
| •                      |     | 63            | viridissima             | . 104        |
| notata                 |     | 45            | aenea                   | . 142        |
|                        |     | 109           | atrata ,                | . 147        |
| F                      |     | 109           | barbara.                | . 136        |
| 1 0                    |     | 113           | brevicollis             | . 124        |
|                        |     | 71            | clavipes                | . 142        |
| •                      |     | 80            | coerulea                | . 143        |
| oung                   |     | 73            | discoidalis             | . 117        |
|                        |     | . 100,113,120 | flavescens              | . 111        |
| •                      |     | 151           | flavipes                | . 440        |
|                        |     | 109           | lateralis               | . 129        |
|                        |     | 158           | lurida                  | . 152        |
|                        |     | 51,62         | marginata               | . 117        |
| virescens              |     | 151           | montana                 | . 151        |

| 172 TABL         | LE DES ANGUSTIPENT | NES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. |       |
|------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| podagraria       | 109                | PROBOSCA                    | 85    |
| podagrariae      | 106                | viridana                    | . 85  |
| sericans         | • 126              | RHINOMAGER.                 |       |
| simplex          | 109                | cæruleus                    | . 165 |
| simplex          | 119                |                             |       |
| stenoptera       | 410                | SPAREDRUS                   | 33    |
| subulata         | 118                | Orsinii                     | 31    |
| tibialis         | 125                |                             |       |
| tristis          | 133                | STENAXIS                    | . 154 |
| virescens        | 149                |                             |       |
| œdéméra!         | IRES 3:            | STENOSTOMA                  | 164   |
| CENTRAL MARKATAN | EEEEDING OC        | cæruleum                    | . 166 |
| œdémé :: Ates    | <b>5</b> 103       | rostrata                    | . 165 |
| OEDEMERINA.      |                    | rostratum                   | . 166 |
| lurida           | 153                | STÉNOSTOMATES               | 164   |
| ONCOMERA.        |                    | TENEBRIO.                   |       |
| femorata         | 100                | laevis                      | . 37  |
|                  | 94                 |                             |       |
|                  |                    |                             | 87    |

FIN DE LA TABLE.

37

gracilis. .

mai morata.

93

102

PIMELIA.

laevis . . .

## Genre Criolis: CRIOLIS.

CARACTÈRES. Elytres un peu moins prolongées que l'abdomen; depassées postérieurement par les ailes qu'elles voilent incomplètement; déhiscentes à la suture, au moins à partir des trois cinquièmes de leur longueur, chez la ♀, et plus antérieurement chez le ♂; en ligne droite ou à peu près à leur bord externe, jusqu'aux trois quarts au moins de leur longueur. Yeux échancrés un peu après la moitié de leur bord interne. Antennes assez longues; de onze articles; subfiliformes (7) ou grossissant un peu vers l'extrémité (9); à deuxième article court, égal environ au quart du troisième : les troisième à sixième presque égaux : le onzième faiblement appendicé; graduellement comprimées (2) ou subcomprimées (2), et subdentées au côté interne, en approchant de l'extrémité. Mandibules très-courbées à partir de la moitié de leur longueur; terminées en pointe. Palpes maxillaires à dernier article tronqué à l'extrémité, subparallèle, en ligne droite à son côté interne, en ligne courbée ou un peu anguleuse à l'externe. Prothorax plus large que long, offrant vers ses deux cinquièmes sa plus grande largeur. Ecusson grand: presque en triangle sinué sur les côtés et subparallèle près de la base. Episternums du postpectus, rétrécis d'avant en arrière; trois fois au moins aussi longs qu'ils sont larges en devant. Epimères du postpectus, parallèles aux épisternums, en grande partie visibles, un peu élargies vers l'extrémité. Trochanters des hanches postérieures, prolongés jusqu'au quart des cuisses. Cuisses et tibias subcomprimés: tibias postérieurs à deux éperons: l'interne tronqué, deux fois au moins plus large que l'externe. Premier article des tarses postérieurs aussi long que les deux suivants réunis. Ongles ordinairement pectinés.

Cette coupe générique sert de transition entre les Zonitates et le rameau suivant. Elle appartient aux Sitarates, mais se rapproche de la coupe précédente. Elle s'éloigne des genres Stenoria et Sitaris par ses élytres en ligne droite à leur côté externe jusqu'aux trois quarts de leur longueur, moins déhiscentes et moins en ligne courbe à la suture; par l'éperon interne de ses tibias postérieurs, deux fois au moins plus large que l'externe; par ses postépisternums plus allongés.

- 1. C. Gucrini. Noir; garni de poils d'un cendré blanchâtre: élytres glabres, d'un roux orangé, ainsi que l'extrémité du ventre à partir du quatrième arceau. Prothorax arqué en devant, avec la partie située derrière le cou tronquée; offrant vers les deux cinquièmes sa plus grande largeur, subsinuément rétréci ensuite; obsolètement sillonné transversalement vers le quart de sa longueur; sillonné sur la seconde moitié de sa ligne médiane.
- Antennes prolongées jusqu'à l'extrémité des élytres; filiformes; graduellement comprimées et subdentées au côté interne; à dernier article rétréci dans son tiers apical. Cinquième arceau du ventre échancré, suivi de deux appendices forcipiformes voilés par le pygidium et postérieurement convergents. Elytres plus étroites, déhiscentes à partir du quart de leur longueur.
- Q. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts ou un peu plus des élytres; grossissant un peu et subdentées au côté interne, vers leur extrémité; plus faiblement comprimées; à dernier article rétréci dans son tiers apical et d'un fauve testacé obscur sur cette partie. Ventre de six arceaux: le sixième en cône tronqué. Élytres plus larges, contiguës ou à peu près à la suture jusqu'aux trois cinquièmes de leur longueur.

Long. 0,0100 à 0,0112 (4 1/2 à 5 l.) Larg. 0,0025 à 0,0029 (1 1/8 à 1 2/5 l.)

Corps allongé ou suballongé; subparallèle; peu convexe. Tête noire; densement ponctuée; hérissée de poils cendrés; creusée sur le milieu du front d'une fossette, dont les bords sont relevés ou saillants, et semblent, par là, constituer parfois une sorte d'empâtement. Mandibules noires, souvent en partie d'un brun ou fauve testacé. Palpes noirs ou bruns. Antennes noires : à premier et deuxième articles un peu luisants, garnis de poils d'un cendré blanchâtre : les suivants, d'un noir mat, garnis de poils presque ras, peu apparents : le premier article finement ponctué: le deuxième court: le troisième quatre fois environ aussi long: les troisième à sixième presque égaux: les quatrième à onzième, graduellement comprimés d'une manière plus sensible. Cou noir; finement et densement ponctué. Prothorax tronqué derrière le cou; élargi en ligne courbe jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de ses côtés, arrondi et offrant dans ce point sa plus grande largeur; un peu plus large dans ce point que la tête; rétréci ensuite en ligne subsinuée jusqu'au rebord basilaire; tronqué ou à

peine arqué en arrière, à la base ; muni à celle-ci d'un rebord relevé: d'un cinquième moins large au devant des angles postérieurs que dans son diamètre transversal le plus grand; de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu; médiocrement convexe; ponctué d'une manière analogue à la tête ; hérissé de poils d'un cendré blanchâtre, fins, peu épais, peu ou médiocrement apparents; noir; transversalement déprimé ou un peu obsolètement sillonné après le bord antérieur, longitudinalement sillonné sur la moitié postérieure de la ligne médiane. Ecusson grand; subparallèle près de sa base, puis en triangle à côtés subsinués; noir; parcimonieusement et brièvement pubescent; densement et finement ponctué, avec l'extrémité constituant un empâtement lisse, impointillé et luisant. Elytres quatre fois au moins aussi longues que le prothorax; subparallèles à leur côté externe; déhiscentes à la suture depuis le quart (0<sup>n</sup>) ou les deux tiers (2) de leur longueur; rétrécies, à leur bord interne, en ligne à peu près droite, depuis le quart jusqu'aux cinq sixièmes, puis en ligne sinuée jusqu'à l'extrémité, qui est terminée en pointe (7); contiguës à la suture jusqu'aux deux tiers ou un peu plus, ensuite rétrécies en ligne d'abord courbe, puis sinuée, près de l'extrémité qui est terminée en pointe; munies latéralement d'un rebord invisible en dessus, et qui s'évanouit avant l'extrémité : sans fossette humérale bien sensible; ruguleuses; d'un roux orangé; offrant chacune les légères traces de deux ou trois nervures : l'interne naissant sur les côtés de l'écusson, au cinquième de leur largeur, peu prolongée : la deuxième, naissant sur l'emplacement de la fossette humérale, puis graduellement incourbée jusqu'aux deux cinquièmes internes de la largeur, à peine prolongée au-delà des trois cinquièmes de leur longueur: la troisième, liée à la deuxième vers l'extrémité de la fossette humérale, souvent peu apparente, surtout après sa nais-sance, prolongée en ligne longitudinale droite jusque vers la moitié de leur longueur. Ailes obscures ou noirâtres. Dessous du corps densement et finement ponctué sur les parties pectorales, plus finement sur le ventre; garni de poils soyeux, peu épais, d'un cendré blanchâtre; noir sur la poitrine et sur les trois premiers arceaux du ventre, d'un roux orangé sur le reste de ce dernier. Pieds allongés; ponctués;

noirs; garnis de poils d'un cendré blanchâtre. Ongles testacés.

Cette belle espèce a été prise, en mai, dans les environs de Draguignan, par M. Joubert, et à Failleseu (Basses-Alpes), par M. Guérin-Méneville, à qui nous la dédions.

















